





|  | 1) |  |  |  |   |
|--|----|--|--|--|---|
|  |    |  |  |  | • |

## HISTOIRE

DES

# CRUSTACÉS PODOPHTHALMAIRES

FOSSILES

Paris. - Imprimerie de L. MARTINET, rue Mignon, 2.

E1

## HISTOIRE

DES

# CRUSTACES PODOPHTHALMAIRES

# FOSSILES

PAR

## ALPHONSE MILNE-EDWARDS,

Docteur en médecure, et docteur és sciences , mambre de la Société géologique de France

### MONOGRAPHIES

DES PORTUNIENS ET DES THALASSINIENS.

# PARIS VICTOR MASSON ET FILS

TLACE DE L'ÉCOLE DE-MEDECINI

1861

#### HISTOIRE

bE.

## CRUSTACÉS PODOPIITHALMAIRES FOSSILES.

### INTRODUCTION.

### CHAPITRE I.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Jusqu'à présent les restes fossiles des Crustacés ont été relativement peu étudiés, et pendant que toutes les autres classes du règne animal étaient l'objet de recherches nombreuses et approfondies, on négligeait généralement tout ce qui se rapportait aux dépouilles que les Entomozoaires ont laissées dans la plupart des conches du globe. Aussi ce point de la science est-il loin d'être arrivé au même degré d'avancement que les autres branches de la zoologie. Quelques groupes seuls ont été l'objet de trayanx importants : je veux parler des Trilobites et des Cypridiens ; depuis quarante ans, ces représentants inférieurs du type carcinologique ont été étudiés avec fant de persévérance et de succès, qu'aujourd'hui il serait téméraire de vouloir en traiter de nouveau. Mais pour les Crustacés supérieurs il en est autrement : on s'est borné à décrire quelques-uns des représentants les plus curieux de certaines familles, et pas un travail d'ensemble n'est venu relier entre eux les divers fragments de l'histoire paléontologique de ces animaux.

Dans la publication que je viens soumettre au jugement des naturalistes, je ne m'occuperai done ni des Trilobites, ni des Entomostracés, et je n'étendrai mes investigations qu'aux Podophthalmaires, c'est-à-dire à la grande division zoologique

qui renferme les Crabes, les Écrevisses et les Squilles, ainsi que tous les autres Crustacés, qui, par les traits fondamentaux de leur organisation, ressemblent à ces animaux.

Si l'histoire des Crustacés fossiles tient une place minime en paléontologie, ce n'est cependant pas que le nombre de ces animaux soit peu considérable, ou que leur importance géologique et zoologique soit insignifiante : tant s'en faut.

Dès les premiers àges du globe, les Crustacés se sont montrés en grande abondance; c'étaient eux qui, en majorité, peuplaient les mers de cette époque. Mais ces espèces anciennes se rattachent toutes à l'un des ordres inférieurs de la classe qui nons occupe. Ce ne sont presque que des Trilobites, animaux dont les dépouilles penyent à elles seules caractériser les diverses assises de tout un grand ensemble de terrains. Puis les représentants de ce grand groupe se sont tous éteints les uns après les autres pour faire place à des familles d'une organisation plus parfaite, et occupant un rang plus élevé dans l'échelle des êtres. Il n'est pas de couches où l'on n'en rencontre les débris ; quelquefois ils s'y trouvent même en quantité extrêmement considérable. Aussi, dès que l'on commença à examiner avec attention les corps organisés, dont les dépouilles sont accumulées au sein de la terre, on ne tarda pas à rencontrer divers représentants du groupe zoologique qui nous occupe; mais pendant longtemps on se contenta de signaler l'existence des Crabes on Écrevisses pétrifiées, sans chercher à les décrire, mi à les rapprocher des genres ou des espèces vivant encore aujourd'hui. On désignait ces fossiles sous les noms de Cancer lapideus, Cancrites, Cancer petrefactus, Carcinites, Entomolithus Cancri, Astacolithus, Gammarolithus, Pagurus lapideus, suivant qu'ils ressemblaient plus ou moins à un Crabe, à un Pagure ou à une Écrevisse; les pinces isolées étaient souvent nommées astacopodia; enfin les pattes étaient désignées sous le nom de bacilli; et encore aujourd'hui il est beaucoup de collections où tous les débris de Crustacés fossiles sont catalogués sous le nom général d'Astracites.

Si nous jetons un coup d'œil sur la marche des connaissances relat ves aux corps pétrifiés, nous voyons que, dans les premiers temps, tous les groupes zoologiques, quels qu'ils soient, étaient également mal connus et mal caractérisés; puis, lorsque l'on commença à en faire le sujet d'études sérieuses, ou négligea ce qui touchait aux Crustacés fossiles pour ne s'occuper que des Mollusques, des Polypiers, des Poissons on des Vertébrés supérieurs. Aussi, tandis que ces derniers animaux sont bien connus, et qu'il est maintenant rare d'en rencontrer de nouvelles espèces, il n'en est pas de même pour les Podophthalmaires, et il n'est presque aucun terrain qui, examiné avec soin, n'en présente quelques représentants complétement nouveaux pour la science ou à peine entrevus par les paléontologistes.

Déjà dans l'antiquitéles corps pétrifiés, qui, sur quelques points, se trouvent en grande abondance, frappèrent l'attention des naturalistes. Ces pierres, dont la forme retraçait, avec une exactitude serupuleuse, les contours tantôt d'une coquille, tantôt d'un Poisson ou d'un Crustacé, donnèrent lieu à bien des suppositions. Tandis que quelques-uns ne voulaient y trouver que l'effet du hasard, d'autres, plus observateurs, et qui, en voyant les effets, voulaient rechercher les causes, pensèrent que la mer avait bien pu exister là où sont maintenant nos continents, puis s'être retirée, et avoir laissé enfouies dans ses sédiments les déponilles des animaux qui jadis l'habitaient. Cette opinion remonte à une époque beaucoup plus reculée qu'ou ne semble généralement le croire.

Ainsi en Grèce, Éralostène, Strabon, Hérodote, Xénophane, s'accordent pour voir dans nos continents le lit des anciennes mers.

Hérodote (1), par exemple, pensait que, puisque sur les plus hautes montagnes de l'Egypte, on trouve des coquilles pétrifiées, cette contrée devait avoir été anciennement immergée sous les flots.

Xénophane (2) professait une opinion analogue : il supposait que la mer dissolvait successivement les particules terrenses, qu'elle détruisait ainsi les continents; puis que, laissant déposer

<sup>(1)</sup> Voy. Scriptorum gracorum Bibliotheca, t. XIX: Herodotus, II, p. 75, § x11.

<sup>(2)</sup> Dans Origène, Philosophorum, chap. xiv, p. 99.

sur d'autres points ces sédiments, elle comblait ainsi elle-même son propre lit, et changeait successivement de place. Pour soutenir cette manière de voir, il s'appuyait sur ce que l'on rencontrait des coquilles, des Poissons, et d'autres débris d'animaux aquatiques, dans les couches qui maintenant sont complétement émergées.

Les Romains ne firent pas avancer les connaissances relatives aux corps organisés fossiles; ils se contentèrent de répéter ce que les Grecs avaient écrit. Ainsi Pline, dans son *Histoire naturelle*, n'a que des idées très confuses sur l'origine des corps changés en pierre. Ovide, qui n'était pas naturaliste, mais dont l'esprit juste et observateur savait discerner, parmi les opinions régnant de son temps, celles qui méritaient confiance, et s'en rendait l'écho, ne manque pas de dire que l'espace des anciennes mers est maintenant occupé par des terres, et que dans leurs assises on trouve des coquilles:

. . . . . Vidi factas ex æquore terras; Et procul a pelago conchæ jacuere marinæ, Et vetus inventa est in montibus anchora summis (4).

Aussi quand on a vu quelques auteurs anciens émettre des idées si justes sur l'origine des fossiles, est-on doublement étouné de trouver les théories les plus absurdes régner généralement pendant tout le moyen âge.

Aristote avait supposé que la nature pouvait, par un mode particulier de génération, produire de toutes pièces, dans le règne inorganique, les images tidéles des corps organisés. Cette hypothèse, commentée par différents auteurs, ent cours pendant les xiv', xv' et xvi' siècles, et même au xvi', ainsi qu'au commencement du xvii' siècle, elle comptait encore quelques partisans. Du reste, cela ne doit pas nous étonner; car, à cette époque, la plupart des naturalistes expliquaient par la génération spontanée l'existence de tous les animaux dont ils ne connaissaient pas l'origine. C'était, suivant eux, une vertu lapidifique qui produisait

<sup>(1)</sup> Métamorphoses, liv. XV, v. 263.

ainsi les pétrifications. Cette supposition, discutée dans les écoles, eut tour à tour des partisans et des adversaires; mais ces derniers ne la modifiaient que légèrement, et arrivaient senlement à dire que les graines ou les germes des plantes et des animaux ponvaient, quand ils étaient par une cause accidentelle transportés an sein des roches et des couches terrestres, se développer, et produire avec cette roche même l'image exacte de l'animal ou de la plante dont ils provenaient.

De pareilles explications ne devaient pas satisfaire les esprits sérienx et investigateurs : aussi, même à cette époque d'ignorance, trouve-t-on dans les écrits de quelques anteurs une tendance à rejeter ces opinions erronées, pour rapporter soit an déluge, soit à la présence des mers, l'existence des Crustacés, des Coquilles et des Poissons, dont ils voyaient les images sur le sommet des montagnes et dans l'épaisseur des couches de notre globe.

Dans les Dialogues sur l'histoire et sur l'antiquité de Vérone, de Torelli Sarayna, à propos des pétrifications qui se rencontrent aux environs de cette ville, surtout des Crabes et des Poissons, on trouve consignées les opinions que le célèbre Fracastor se formait sur l'origine de ces corps. Sarayna interroge Fracastor sur la manière dont les corps pétritiés, principalement les Crabes et les Poissons, passent sur les montagnes, et celui-ci répond qu'il y a è ce sujet trois opinions différentes :

La première attribue cet effet au déluge universel; mais, dit-il, sans raison suffisante.

La deuxième met en avant une imitation on un jeu de la nature, dans lequel une substance saline donne aux pierres une forme identique avec celle des animanx; mais cette opinion doit aussi être rejetée.

La troisième suppose que nos montagnes sont nées dans la mer; que les corps marins après leur mort s'y sont entassés, et que, par le déplacement des eaux, il y a aujourd'hui des montagnes et une terre l'erme là où étaient autrefois ces mers. C'est cette dernière supposition, ajoute-t-il, qui est la plus probable (1).

(1) Knorr, Recueil des monuments des catastrophes que le globe terrestre a essuyées, contenant des petrifications, continué par J. E. E. Walch, 1777, p. 84.

Cette manière de voir, qui date du commencement du xvi siècle, devait nécessairement gagner des partisans, ce qui n'empècha cependant pas, jusqu'au milieu du xym siècle, quelques auteurs de continuer à professer les idées d'Aristote et des scoliastes du moyen âge ; et lors même que l'on eut reconnu l'analogie de la plupart des fossiles avec les espèces vivantes, on continua à regarder ceux que l'on n'avait pu identifier comme provenant de sources plus ou moins bizarres et impossibles : les unes avaient été pondues par des Serpents; les autres s'étaient formées sons l'influence de la foudre; d'autres s'étaient développées dans la tête de certains Poissons, etc. Mais à mesure que les sciences avançaient, à mesure que l'étude approfondie des espèces vivantes permettait de rapprocher et de donner dans les cadres zoologiques une place déterminée à chacune de ces pétrifications inconnues, ces hypothèses disparaissaient pour faire place à des idées justes, basées non plus sur de stériles rèveries, mais sur l'observation exacte des faits.

Mais ce ne fut pas brusquement que cette partie des sciences se tronva ainsi constituée; ce fut lentement et pas à pas. De différents côtés, en France, en Allemagne, et surtout en Italie, on publia les descriptions des pétrifications appartenant à divers musées, et it est rare que, parmi le nombre de coquilles, de Poissons, de Zoophytes, il ne se trouve pas quelques Crustacés; mais le plus souvent ces derniers sont figurés sans aucune appréciation de leurs caractères zoologiques, et quelquefois les dessins sont tellement imparfaits, qu'il est impossible de reconnaître l'espèce que l'on a voulu représenter.

En 1565, Gesner (1), un des zoologistes les plus remarquables du xvi siècle, époque que l'on peut appeler la renaissance des sciences naturelles, donna la figure d'un Crabe trouvé dans la terre aux environs de Bologne; il ne le représenta que vu en dessous. Cependant, ainsi que je le ferai voir dans la suite de ce travail, ce Crustacé est parfaitement reconnaissable, et doit être rapporté à une espèce assez commune dans nos collections, et désignée de

<sup>(4)</sup> Gesner, De rerum fossilium, lapidum et gemmarum, 1565, p. 467.

nos jours par Desmarest sous le nom de *Cancer Boscii*. Gesner donna aussi comme un abdomen de Crustacé deux fossiles qui peuvent se rapporter aussi bien et même mieux à une tige d'Encrine, ou à un alvéole de Bélemnite, qu'à ce qu'il suppose avoir représenté.

Aldrovande (1) figura aussi le même Cancer Boscii vu en dessons. Il est à remarquer que l'individu qui lui a servi de type est plus beau, et dans un meilleur état de conservation qu'aucun de ceux que possèdent nos musées. Mais cet auteur ne donna aucune indication des caractères de ce fossile; il se borna à indiquer la localité dont il provenait, et le désigna sous le nom de Pagure pétrifié.

Nous trouvons le même Crabe représenté en dessous dans le *Musœum calceolarianum* (2), en 1622, et en 1656 dans le *Musœum Moscardi* (3).

Mercatus, en 1717, après avoir figuré deux individus du Cancer Boscii des environs de Vérone, ajoute que l'on trouve enfouis dans la terre des Crabes pétriliés tellement parfaits, qu'il est impossible de douter qu'ils n'aient été vivants, et qu'ils doivent provenir, soit du déluge universel, soit d'un mouvement des terres (4).

En 173h, Seba donna quelques figures du Macrophthalmus Latreillii de Desmarest (5); mais elles sont Irès inexactes. Il représenta aussi une pince qui, probablement, se rapporte au Portunus leucodon de Desmarest.

Bourguet, dans son *Traité des pétrifications*, s'occupe beaucoup de la manière dont ces mêmes Crabes fossiles du littoral des mers de l'Inde ont pu se pétrifier. Mais il ne donne aucun de leurs caractères zoologiques; il s'efforce surtout de combattre une opinion que le père Martini, dans son *Atlas chinois*, avait émise sur

- (4) Ulyssis Aldrovandi Museum metallicum, 4640, p. 461.
- (2) Musæum calceolarianum veronense, 1622, p. 429 et 430.
- (3) Musæum Moscardi, 1656, p. 479.
- (4) Mercatus, Metallotheca vaticana. Romæ, 1717, p. 306.
- (5) Seba, Rerum naturalium thesauri, 1734, t. IV, pl. 107, fig. 28.

la foi de quelques écrivains de cette nation, que ces Crabes étaient vivants au fond de la mer; mais qu'aussitôt hors de l'eau, ils se pétrifiaient. Enfin Bourguet en arrive comme conclusion à établir que les Crabes que l'on trouve aux environs de Vérone, et ceux qui viennent des côtes de l'océan Indieu, ont subi un même mode de pétrification (1).

En 1757, dans une lettre insérée dans les *Transactions de la Société royale de Londres*, le père d'Incarville, jésuite missionnaire en Chine, raconte qu'aux environs de Peking, on trouve des Crabes parmi les pétrifications, et à ce sujet il rapporte que les lettrés du pays expliquent l'existence de ces animaux par le passage de la mer sur les lieux qui maintenant sont émergés 2).

Parsons, en décrivant quelques fruits et d'autres corps fossiles provenant de l'île Sheppey dans la Tamise, donna deux figures représentant, l'une un Crabe vu en dessus, l'antre la pince du même animal trouvé dans les couches argileuses de cette localité; mais il est impossible de savoir à quelle espèce on pent le rapporter, tellement le dessin est grossier (3).

D'Annone, dans les Actes de la Société helvétique, consacra un article tout entier à la description des Crustacés fossiles de sa collection: il en donna treize figures, se rapportant toutes à la même espèce, que nous verrons être le Macrophthalmus Latreillii; il décrivit minutieusement chaque échantillon, mais s'attacha plutôt à dire s'il y manquait une patte, ou si la roche présentait telle ou telle particularité, qu'à bien fixer les caractères de l'espèce: aussi, quoiqu'il ait consacré à chaque exemplaire près d'une page de texte, il est impossible d'en extraire aucune donnée ayant réellement quelque importance zoologique (4).

Bonnani représenta un Crabe fossile des côtes du Coromandel,

<sup>(1)</sup> Bourguel, Traité des pétrifications, 4712 : Lettre à M. Garcin sur la pétrification de petits Crabes de mer sur les côtes de Coromandel, p. 113.

<sup>(2)</sup> Voyez Philosoph, Transact., 1753, vol. XLVIII, p. 253.

<sup>(3)</sup> Parsons, An Account of some Fossil Fruits and other Bodies (Philosoph. Transact., 1757, vol. L. p. 396, pl. xvi, fig. 20).

<sup>(</sup>V) D'Annone, De Cancris lapulefactis musari sui, p. 265, pl. xv (Acta helvetwa, 1758, vol. III).

qui, autant du moins que je puis en juger, me paraît se rapporter au Macrophthalmus Latreillii de Desmarest, et il fit remarquer que la mer devait avoir submergé autrefois ces montagnes et ces conches de terrains, où l'on trouve ainsi enfouis des Crabes, des Coquilles et des Poissons (4). A l'appui de cette manière de voir, il cite en particulier le mont Bolea près de Vicence, qui est encore aujourd'hui la principale source de tous les Poissons fossiles les plus beaux et les mieux conservés que possèdent nos collections, ainsi que de quelques espèces de Crustacés fort remarquables.

Je pourrais présenter une liste beaucoup plus longue des différents auteurs du xym<sup>e</sup> siècle qui, de loin en loin, ont dit quelques mots des Crustacés fossiles; mais une parcille énumération deviendrait fastidiense, sans avoir une utilité scientifique réelle. Aussi me bornerai-je à renvoyer aux ouvrages de Rumphius (2), de Scheuchzer (3), de Langius (4), de Bruckmann (5), de Kundmann (6), de Davila (7), de Guettard (8), de Wagner (9), de Lochner (10), de Bajer (11), de Lesser (12), de Richter (13), de Mylius (14), de Klein (15), etc., et je me hâte de passer au pre-

- (2) Rumphius, Amboinsche Rariteitkamer, 1705, p. 335, pl. 60.
- (3) Scheuchzer, Piscium querela et vindicia, 1708, pl. sv.
- (4) Langius, Historia lapidum figuratorum Helvetiæ, 1708, p. 47.
- (5) Bruckmann, Epistola itineraria xcu, 4740, p. 5.
- (6) Kundmann, Thesaurus subterraneus. Brunswick, pl. 1, fig. 2.
- (7) Catalogue systématique de la collection de Davila, par Romé de Lille, 1757,
   111, p. 207.
- (8) Guettard, Traité des fossiles de l'érone, minéralogie de l'Italie, 4 re partie, p. 347.
  - (9) Wagner, Hist. nat. Helvetiæ, 1715, p. 331.
- (10) Lochner, Mus. Besler., 1716, pl. 33, p. 95.
- (11) Bajer, Oryctographia norica, 1730.
- (12) Lesser, Lithotheologie, 1744, § 280, p. 584.
- (43) Richter, Muszum, 1743, p. 252.
- (14) Mylius, Memorabilium Saxoniæ subterraneæ, 1717, t. II, p. 85, fig. 2 et 3.
  - (15) Klein, Circa Quadrupeda et Amphibia, 1713, p. 36, fig. c.

<sup>(1)</sup> Bonnani, Historia rerum naturalium in muswo Kircheriano, 1773, p. 198.

mier travail où l'étude des Crustacés a commencé à prendre un caractère vraiment scientifique.

En 1777, dans l'ouvrage de Walch, faisant suite au Recueit des monuments des catastrophes que le globe terrestre a essuyées, contenant des pétrifications, par Knorr, nous trouvons un exposé complet de tout ce que l'on savait à cette époque sur ce qu'il appelle les Ecrevisses pétrifiées.

Les divisions, alors établies dans l'ordre des Crustacés, étaient incomplètes ou entièrement artificielles. Ainsi Walch sépare d'abord les *Écrevisses* à queue courte et contractée sous le ventre 'c'était notre groupe des Brachyures), des *Écrevisses* à cuirasse oblongue, à queue longue et le plus souvent étendne : Crustacés qui forment dans les méthodes modernes la division des Macroures.

Jusqu'à ce point, les groupes constitués par Walch étaient parfaitement naturels; mais ceux qu'il faisait ensuite dans chacune de ces grandes divisions étaient complétement artificiels. Ainsi les Brachyures étaient classés d'après les ornements de la carapace.

Le premier genre se composait des espèces dont la cuirasse du dos était unie et sans échanctures.

Le deuxième genre comprenait celles à carapace unie et échancrée.

Le troisième, celles à carapace, ou tuberculeuse ou striée, mais sans piquants.

Le quatrième, celles dont le dos était garni de piquants.

Et enfin le cinquième, celles dont la carapace était inégale, converte de bosses et de creux.

Quant aux coupes établies parmi les Macroures, elles étaient basées sur le même système. C'était toujours d'après les ornements de la carapace et la forme des pinces que Walch formait les divisions en divers genres. On comprend facilement qu'une telle classification devait rapprocher des individus de types très différents, et en séparer d'antres d'une organisation similaire. Ce qu'il y a de vraiment utile et de remarquable dans l'ouvrage de Knorr, ce sont les planches qui l'accompagnent, tant par leur variété que par leur exécution. Pour les Crustacés, elles sont au nombre de dix, et contiennent trente-quatre figures, dont vingt-six de

Macroures et huit de Brachyures; il n'en est pas qui ne soit par-faitement déterminable, et quelques-unes ont été faites d'après des individus mieux conservés que nous n'en possédons aujourd'hui. Parmi les Brachyures, il figure le *Macrophthalmus Latreillii*, le *Cancer Boscii* et le *Cancer punctulatus* de Desmarest. Le nombre des espèces de Macroures est beaucoup plus considérable; mais quant aux rapprochements qu'il fait des différentes espèces, elles sont tout à fait incomplètes; aussi n'en restera-t-il rien comme description zoologique. Il faut arriver au commencement de ce siècle pour trouver une étude sérieuse et raisonnée des Crustacés fossile.

A.-G. Desmarest le premier, après des recherches approfondies sur les Crustacés vivants, appliqua à la comaissance des fossiles une nouvelle méthode, que l'on a suivie jusqu'à nos jours en la modifiant légèrement (1). Comme presque toutes les déponilles de Crustacés que nous avons à notre disposition sont plus ou moins incomplètes, et qu'en général la plus grande partie est tellement empâtée dans une roche dure et compacte, et qu'il n'y a souvent que la carapace de dégagée, Desmarest s'appliqua à chercher dans l'étude de ce bouclier dorsal de bons caractères de classification. Il reconnut que toutes les saillies que l'on y remarque présentaient parfois de grandes différences, mais étaient disposées d'une manière invariable suivant les espèces, souvent même suivant les genres, et que, comme ces inégalités étaient en quelque sorte moulées sur les organes internes, elles ne pouvaient manquer d'avoir une valeur considérable dans une classification méthodique.

L'application des principes posés ainsi par Desmarest a donné d'excellents résultats, et, à partir de cette époque, la détermination des espèces fossiles a pu se faire d'une manière plus sûre et plus exacte. Desmarest avait décrit trente-quatre espèces de Crustacés appartenant aux différents groupes de cette classe : c'était tout ce que l'on connaissait de son temps. Depuis, le nombre des espèces

<sup>(1)</sup> Desmarest, Histoire naturelle des Crustacés fossiles (proprement dits), 1822.

s'est considérablement aceru, et l'on en a signalé dans des terrains où l'on n'en avait pas encore rencontré. Mais l'œuvre de Desmarest doit être considérée comme le point de départ de tous les travaux entrepris depuis quarante ans sur cette branche de la paléontologie. Ces travaux, comme on va le voir, sont en assez grand nombre; mais la plupart ne se basent pas sur des études comparatives suffisantes, et laissent beaucoup d'incertitudes quant aux déterminations zoologiques.

Presque à la même époque où Desmarest publiait en France le résultat de ses recherches, Schlotheim, en Allemagne, venait grossir la liste des Crustacés fossiles déjà connus, en en décrivant quelques-uns, soit de Bavière, soit de l'île Sheppey, soit d'Égypte (4).

Peu de temps après la publication de cet ouvrage, M. van Resselaer, dans un mémoire spécial, signala quelques Crustacés macroures provenant des terrains tertiaires de la Nouvelle-Jersey (2).

En 4829, Roux, conservateur du musée de Marseille, fit connaître une nouvelle espèce de Xanthe fossile provenant des dépôts récents des rivages de la mer de Chine (3).

En 1837, M. Milne Edwards, dans une note lue à la Société philomatique, examina quelques-uns des Brachyures de l'île Sheppey, et résuma ce que l'on connaissait alors sur la répartition géologique de ces animaux (4).

En 4839, M. de Münster publia un travail important sur les Crustacés fossiles, principalement de l'ordre des Macroures, qui se rencontrent entre les plaques de calcaires fissiles à Solenhofen, à Daiting, à Eichstädt, à Kelheim, etc. 5).

En 1842, M. Deslongchamps ajouta quelques faits nouveaux à

<sup>(1)</sup> Schlotheim, Nachträge zur Petrefactenkunde. Gotha, 4822, t. II, p. 26, t. I, p. 36

<sup>(2)</sup> Ann. of the Lyceum of Nat. History of New-York, 1824, vol. I, part. 2, p. 195, pl. xiv.

<sup>(3)</sup> Roux, Description d'une nouvelle espèce de Crustacé fossile (Ann. des sc. nat., 1829, 1<sup>re</sup> série, t. XVII, p. 84).

<sup>(4)</sup> Journal de l'Institut, 1837, t. V, p. 255.

<sup>(5)</sup> De Münster, Beiträge zur Petrefactenkunde, 1839.

l'histoire des Crustacés du terrain jurassique 1). Déjà, en 1825, il avait publié la description de certaines espèces des mêmes couches.

M. Herman de Meyer a fait connaître un grand nombre d'espèces nouvelles, surtout parmi les Crustacés macroures. Parmi les Brachyures, je citerai en particulier un Crabe fort remarquable rapporté d'Égypte par le duc Paul de Wurtemberg. En 4842, ce paléontologiste publia une note sur quelques Crabes fossiles de Bavière; mais il se contenta de donner à ces derniers des noms spécifiques, sans faire connaître d'une manière suffisante leurs caractères distinctifs. Les notes que ce savant a fait paraître sur ces sujets se trouvent dans différents mémoires et recueils (2).

En 1846, M. E. Sismonda fit connaître quelques-uns des Crustacés des conches tertiaires du Piémout (3).

En 4849, M. Mac Coy, en Angleterre, décrivit un certain nombre de Brachynres de l'île de Sheppey (4).

La même année, Robineau-Desvoidy publia la description des Crustacés trouvés dans les terrains néocomiens de Saint-Sauvenr en Puisaye, dans le département de l'Yonne (5).

En 4854, M. Reuss (6) étudia avec soin le Macroure déjà décrit par Mantell sous le nom d'Astacus Leachii (7). M. Bosquet, dans un mémoire important, décrivit quelques espèces de Crustacés supérieurs des terrains crétacés; mais la plus grande partie de son travail est consacrée aux Entomostracés (8).

- (1) Voyez les Mêm. de la Soc. linnéenne de Normandie, 1825, 1835, 1842.
- (2) H. v. Meyer, Zur Kenntniss des Palinurus Sueurii (Nova Acta Acad. nat. curios., 1833, t. XVI, p. 317). Beitrage zu Eryon (Nova Acta Acad. nat. curios., 1836, t. XVIII, p. 263). Neue Gattung fossiler Krebse, 1848. Krebse in buntem Sandstein (Musœum Senckenbergianum, 1834, 1er vol., p. 293, . Leonhard und Bronn, Neues Jahrbuch für Mineralogie und Geologie, 1823, p. 329; 4842, p. 389; 1843, p. 589; 1845, p. 456, etc. H. v. Meyer und. Wil. Dunker, Palæontographie, 1851, t. I.
  - (3) E. Sismonda, Descr. dei Pesci e dei Crostacei fossili nel Piemonte, 1846.
  - (4) Ann. and Magaz. of nat. Hist , 2" série, 1819, 1. 1X, p. 161.
  - (5) Ann. de la Société entomologique, 1849, 2e série, 1. VII, p. 161.
  - (6) Reuss, Ueber Ctythia Leachii (Mem. de l'Acad. de Vienne, t. VI, p. 1).
  - (7) Mantell, The Fossils of the South-Downs, 1822, p. 221.
  - (8) J. Bosquet, Monographie des Crustacés fossiles des terrains crétacés du

En 4856, un jeune géologne, qui est mort il y a peu d'années, victime de son zèle pour les sciences qui le passionnaient trop vivement, Paul de Berville, fit connaître le premier Crustacé brachyure que l'on eût encore signalé dans le calcaire grossier des environs de Paris (1).

En  $4857, \mathrm{M}_{\odot}$  Thomas Bell (2), en Angleterre, publia la description des Crustacés fossiles de l'argile de Londres. On devait déjà à ce carcinologiste différents travaux sur les animaux de la classe qui nous occupe. Le 12 novembre de la même année, M. Reuss lisait à la Société des sciences naturelles de Vienne une communication dans laquelle trois des genres établis par M. Bell se trouvaient mentionnés sous des noms différents de ceux que ce dernier leur avait assignés dans les Mémoires de la Société paléontographique. Deux ans après (1859), M. Reuss fit paraître un travail très considérable, accompagné de planches magnifiques, représentant un assez grand nombre de Brachyures fossiles, tirés presque tous de la collection réunie au Musée de Vienne (3). C'est dans ce travail que ce paléontologiste distingué décrit complétement et figure les genres qui lui sont communs avec M. Bell: aussi, quoique sa première communication ait paru à peu près en même temps que la publication du travail de ce dernier zoologiste, je crois que l'on doit conserver les noms génériques de M. Bell, parce que, dès 1857. ils étaient accompagnés de bonnes figures et d'une description exacte; enfin, qu'ils ont été adoptés immédiatement dans tous les musées, à une époque où il était impossible, à l'aide de la notice de M. Reuss, de savoir quelles étaient exactement les espèces dont eelni-ci voolait parler.

En 4857, M. Binkhorst fit connaître plusieurs espèces nou-

duché de Limbourg (extrait du H° vol. des Mémoires de la Commission pour la description et la carte géologique de la Névelande, Haarlem, 1836).

<sup>(1)</sup> Bull, de la Societé géologique de France, 2° série, t. XIV, p. 108, 17 décembre 4856.

<sup>(2)</sup> Th. Bell, Monography of the Fossil malacostraceous Crustacea of Great Britain: 1. Crustacea of the London clay (extrait des Mémoires de la Société paléontographique de Londres, 1857).

<sup>(3)</sup> Aug. Reuss, Zur Kenntniss fossiler Krabben. Wien, 1859.

velles des couches de la craie supérieure de Maëstricht ; entre autres, quelques Corystiens très remarquables (4).

En 1858, M. Étallon (2) réunif touf ce que l'on connaissait d'intéressant sur les Macroures des couches jurassiques de la Haute-Saône et du Haut-Jura, et il augmenta la liste de ces Crustacés d'un nombre assez considérable d'espèces nouvelles.

Entin, en 1860, dans une courte note insérée aux Comptes rendus de l'Académie des sciences (3), j'ai indiqué certaines espèces propres aux sables de Beauchamp, espèces dont on ne sompçonnait pas l'existence.

Les différents mémoires spéciaux que je viens de signaler ne sont pas les seuls écrits à consulter au sujet de la carcinologie paléontologique. Beaucoup d'auteurs se sont occupés incidemment des Crustacés fossiles, et en ont signalé l'existence dans les couches dont l'étude géologique les occupait. Je vais donner la liste de ceux qui ont ajouté quelques faits nouveaux à l'histoire de cette classe d'animaux.

En 4829, M. Marcel de Serres signalait dans les couches miocènes des environs de Montpellier l'existence de quelques Crustacés (4).

En 1837, M. Galcotti, dans son Mémoire sur la province du Brabant, indiquait l'existence d'un Brachyure dans les couches éocènes de cette contrée (5).

En 1841, M. Rœmer faisait connaître les Crustacés propres aux terrains crétacés de l'Allemagne (6).

En 1842, nous trouvons dans le Voyage en Amérique d'Alcide

- (1) Binkhorst, Neue Krebse aus der Maestrichter Tuffkreide. Verhalt, d. naturhist. Verein d. Preuss. Reinlande und Westphalens, 1857, t. X, p. 107.
- (2) Bull. de la Soc. géol. de France, 2º série, t. XVI, p. 469, 20 décembre 1859.
- (3) Alph. Milne Edwards, Note sur les Crustacés fossiles des sables de Beauchamp (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1860, t. LI, p. 92).
  - (4) Géognosie des terrains tertiaires, 4829, p. 454.
- (5) Galeotti, Mém. sur la constit. géognest. de la province de Brabant, 1837, p. 47, pl. 3, fig. 3.
- (6) Ræmer, Die Versteinerungen des Norddeutschen Kreidegebirges. Hannover, 1844.

d'Orbigny l'indication d'un Crustacé fossile dont l'origine est inconnue, et qui n'est pas décrit (1).

En 4845, M. Reuss, dans son Mémoire sur les fossiles de la craie de Bohême, parlait des Crustacés qui se rencontrent dans ce terrain (2).

M. Geinitz, en 4849, traçait l'histoire de la formation crétacée d'Allemagne, et indiquait les Crustacés qu'elle renferme, sans en décrire cependant de nouvelles espèces (3).

MM. Bronn et Ræmer, dans leur *Lethea*, reprenaient, à propos de chaque conche géologique, les Crustacés qui y avaient été signalés, et en discutaient les caractères (4).

En 1851, M. Quenstedt, dans son travail sur les fossiles en général, rendait compte de l'état des connaissances carcinologiques; il signalait les espèces connues, en figurait quelquesmes, et ajoutait plusieurs faits nouveaux à ce que l'on savait déjà sur ces animaux 5).

Le citerai également le grand ouvrage de *Paléontologie* que l'on doit à M. Pietet. Effectivement on y trouve non-seulement l'énumération de toutes les principales espèces de Crustacés connues des géologues, mais aussi l'indication des caractères génériques des groupes auxquels elles se rapportent (6).

Enfin, en 1854, MM. d'Archiae et J. Haime (7), dans lenr beau travail sur les fossiles du terrain nummulitique dell'Inde, faisaient connaître deux espèces de Brachyures que l'on y rencontre.

<sup>(1)</sup> D'Orbigny, l'oyage dans l'Amérique méridionale, t. V, p. 107. pl. 6, fig. 17.

<sup>(2)</sup> Reuss, Die Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation, 1845, pl. v., fig. 52; pl. vi, fig. 57; pl. vii, fig. 26, 29; pl. xi, fig. 23.

<sup>(3)</sup> Geinitz, Das Quadersandsteingebirge oder Kreidegebirge in Deutschland, 4849, p. 96, pl. 2.

<sup>(1)</sup> Lethea geognostica oder Abbildung und Beschreibung der für die Gebirgsformationen bezeichnendsten Versteinerungen, 1851.

<sup>(3)</sup> Quenstedt, Handbuch der Petrefacktenkunde, 1851, t. I, p. 261, pl. 20 et 21.

<sup>(6)</sup> Pictet, Traité de patrontologie, t. II, p. 410 et suiv., 1854.

<sup>(7)</sup> D'Archiac et J. Haime, Description des animaux fossiles du groupe nummulatique de l'Inde, 1851, 2º livraison, p. 340, pl. 36, fig. 12 et 13.

Je termine enfin cette liste hérissée de noms et de citations d'ouvrages. Comme on le voit, elle est assez longue; mais si l'on veut se rendre compte des progrès que les connaissances carcinologiques ont faites, on voit qu'ils ne sont pas en rapport avec le nombre des écrits que je viens de signaler, et cette anomalie apparente s'explique facilement : car le plus souvent ces travaux ont été faits sans matériaux suffisants. Presque teujours, pour la comparaison des espèces et des genres, on n'a pas pris pour point de départ l'étude indispensable des Crustacés vivants, les seuls sur fesquels on doive se baser dans un travail de cette nature. Très souvent les auteurs qui signalaient une espèce nouvelle n'avaient pu la comparer à aucune de celles que l'on avait déjà décrites, et d'ordinaire, plutôt que d'avoir à chercher dans quel genre actuel elle devait se ranger, ils lui donnaient de prime abord un nom générique particulier. Aussi qu'en est-il résulté pour ce point de la science? Que la même espèce a souvent été publiée sous plusieurs noms différents, tandis que des espèces différentes étaient coufondues sous le même nom. Quelques-unes étaient sculement mentionnées quelquefois sans descriptions, ni figures; d'autres fois avec quelques fignes de texte indiquant plutôt le gisement que les caractères de l'espèce, de sorte qu'il est souvent complétement impossible de savoir à quoi elles doivent se rapporter.

Les travaux de mon père sur les Crustacés vivants m'avaient depuis longtemps familiarisé avec l'étude de ces animaux, et mon attention s'était principalement dirigée sur les fossiles, dont la collection du Muséum possède un grand nombre. En effet, j'y voyais plusieurs espèces qui n'avaient jamais été mentiounées, et d'autres dont les déterminations génériques n'étaient plus au niveau des progrès que les méthodes carcinologiques ont faits depuis près d'un demi-siècle.

Pensant qu'il pourrait être de quelque utilité de réunir et de former un seul tout des pages dispersées que l'on avait de l'histoire des Crustacés fossiles, je me suis attaché à étudier comparativement le plus grand nombre possible de ces animaux. L'ai parcouru successivement les différents musées de France, du nord de l'Italie et de la Suisse, recueillant partout les renseignements, et examinant les pièces qui s'y trouvaient. A Strasbourg, à Bordeaux, à Dax, à Montpellier, à Marseille, à Turin, à Milan, à Vicence, à Vérone, à Genève, à Berne, à Bâle, j'ai trouvé l'aceucil le plus bienveillant, et tont ce que possédaient les musées de ces différentes villes a été générousement mis à ma disposition. Je dois aussi remercier MM. d'Archiac, Grateloup, Marcel de Serres, Hébert, Raulin, Deshayes et Michelin, qui ont bien voulu me communiquer tous les Crustacés fossiles qu'ils avaient dans leurs collections particulières. Je me suis procuré de cette manière, ainsi que par mes propres recherches, un nombre considérable de ees fossiles, dont une grande partie n'était pas connue, et j'ai pu comparer entre elles presque toutes les espèces signalées dans les divers frayanx dont j'ai parlé précédemment. J'ai reconnu alors la nécessité de reprendre d'une manière sérieuse l'étude des déterminations de la plupart de ces animaux. Dans ce genre de recherches, il est toujours utile et souvent même indispensable de se guider sur les Crustacés vivants, dont l'étude, trop négligée par les paléontologistes, peut seule nous faire bien connaître la valeur des earactères employés pour la détermination des fossiles. Il ne suffit pas que les débris laissés par ces animaux se soient trouvés dans des localités différentes ou dans des terrains différents, pour que l'on se croie en droit d'en faire des espèces différentes : or c'est ce qui est malheurensement arrivé trop souvent, et ce qui a contribué à mettre dans cette partie de la science un grand désordre. Enfin la multiplication des divisions génériques établies parfois presque au hasard, et rarement définies d'une manière comparative, a singulièrement augmenté les difficultés inhérentes à l'étude de cette branche de la paléontologie. Dans le travail dont je commence aujourd'hui la publication, j'ai toujours pris pour base de l'étude des Crustacés fossiles la connaissance du mode d'organisation des Crustacés vivants ; j'ai pensé qu'il fallait réunir tous ces animaux dans un scul et même système de classification, et mettre en évidence les rapports naturels qu'ils out entre eux. Tout en me dispensant de traiter des espèces récentes, j'ai dù les prendre comme terme de comparaison, et signaler avec soin les particularités de structure qui les distinguent des espèces éteintes,

ou qui les en rapprochent à des degrés divers. Avant d'aborder la description de ces fossiles, il faut donc que j'expose brièvement la méthode zoologique snivant laquelle je me propose de les ranger.

### CHAPITRE II.

DE LA CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES CRUSTACÉS.

La classe des Crustacés, qui a pour type ou représentant principal, soit l'Écrevisse, soit le Crabe, comprend un nombre très considérable d'autres Entomozoaires, dont les formes s'éloignent souvent beaucoup de celles des animaux que je viens de mentionner.

C'est ainsi que l'on y a fait rentrer successivement les Cloportes et tous les autres Édriophthalmes, animaux que l'on confondait avec les Insectes ou avec les Arachnides; puis les Trilobites. Plus récemment on a rangé dans ce groupe les Lernéeus qui, pour Cuvier, étaient des Vers intestinaux; eufin les Cirrhipèdes, que ce grand naturaliste avait placés dans l'embranchement des Mollusques.

Nous n'avons pas à examiner ici la valeur des faits qui out conduit à ces résultats; il nous suffira de dire qu'anjourd'hui tous les zoologistes sont d'accord sur ce point, et que par conséquent ils considèrent comme appartenant à la classe des Crustacés non-sculement tous les animaux articulés à respiration branchiale, mais aussi ceux dont l'organisation, tout en étant plus ou moins dégradée, semble avoir été conçue d'après ce même plan fondamental.

Quelques auteurs ont été même plus loin : ainsi M. Dana, à qui l'on doit un des ouvrages de carcinologie les plus importants que nous ayons, fait rentrer dans cette grande division zoologique les animaleules microscopiques dont M. Ehrenberg a formé la classe des Rotateurs. Mais cette méthode ne me semble pas devoir être adoptée; en effet, les Rotateurs, tout en étant bien des dérivés du type des Entomozoaires, offrent un mode de structure, qui ne peut être ramené au tracé fondamental d'un Crustacé quelconque. Ainsi le système appendiculaire qui joue un si grand rôle dans l'organisme de ces derniers animaux, et qui constitue chez tous

des leviers articulés servant à la locomotion, sinon pendant toute la durée de la vie, au moins toujours pendant le jeune âge, n'est représenté chez les Rotifères que par des tubercules non articulés comparables aux pattes charmes des Annélides. Mais ce n'est pas le seul point qui les éloigne des Crustacés, la constitution de l'appareil buccal est tout autre; enfin il y a lieu de croire que le système nerveux n'offre pas les mêmes caractères essentiels.

Dans l'état actuel de la science, la classe des Crustacés me semble donc devoir comprendre tous les animaux annelés à respiration branchi ale ou cutanée, dont le corps est pourvu de membres articulés, soit permanents, soit transitoires. Ainsi caractérisé, ce groupe se sépare nettement, d'une part, des Insectes, des Myriapodes et des Arachmides, dont la respiration est aérienne, et s'exerce à l'aide de trachées ou de poumons ; d'autre part, des différentes classes réunies sous le nom commun de Vers et n'ayant jamais de membres articulés. On peut ajouter que ce sont les seuls Animaux articulés chez lesquels la tête porte deux paires d'antennes, et chez lesquels la portion posteéphalique du corps, divisée en une région thoracique et une région abdominale, est pourvue de plus de quatre paires de pattes articulées. L'ajouterai que les Crustacés sont aussi les seuls Arthropodaires dont le thorax soit composé de plus de quatre anneaux, et j'insiste sur ce caractère, parce qu'il nous permettra souvent de rapporter sans hésitation, à la classe des Crustacés, des fragments fossiles sur lesquels on n'aperçoit ancune trace du système appendiculaire. Il est vrai que, chez quelques espèces dégradées, la segmentation du corps cesse d'être distincte; mais partout où le nombre des anneaux thoraciques est de cinq on davantage, et où il existe un abdomen distinct du thorax, on retrouve les caractères essentiels du type carcinologique.

Les dérivés de ce type fondamental affectent des formes très variées, et présentent dans leur mode d'organisation des différences dont l'importance est très grande. Pour que la classification de ces animaux soit naturelle, c'est-à-dire la représentation fidèle des affinités zoologiques et des différences organiques rangées conformément à leur valeur respective, il faut donner an système

des divisions et des subdivisions plus de complication que pour beaucoup d'autres groupes du même rang. Il ne suffit pas d'établir dans cette classe des ordres, des familles, des genres et des espèces; il est souvent nécessaire de réunir en un même groupe plusieurs ordres, qui tous dérivent évidemment d'un même type secondaire, et de faire dans ces sections, ainsi que dans les familles naturelles dont elles se composent, des coupes dont la valeur n'est pas uniforme. Ainsi on reconnaît souvent qu'un type secondaire ou d'un rang inférienr est représenté par un nombre plus ou moins considérable de formes génériques ou spécifiques, et se retrouve modifié d'une manière profonde dans d'autres espèces, qui ne peuvent être confondnes avec les précédentes sans rendre artificiel le groupe composé par les premières. Ces espèces anomales constituent, ainsi que cela a déjà été établi, tautôt des groupes satellites, d'autres fois des groupes de transition, qui semblent relier entre eux des types évidemment-bien distincts (1).

Le tableau qui représente la classification naturelle des Crustacés ne peut donc offrir la symétrie que beaucoup d'auteurs aiment à introduire dans les cadres zoologiques; mais, d'après l'examen de l'ensemble de cette graude division du règne animal, il me semble possible de simplifier à certains égards cette classification, sans lui faire perdre son caractère essentiel, c'est-à-dire le cachet propre aux méthodes naturelles.

Je crois inutile de passer en revue les divers systèmes de classification employés par les naturalistes depuis l'établissement de la classe des Crustacés aux dépens de celle des Insectes de Linné, innovation due à Cuvier, et qui date de la fin du siècle dernier (2). Mais comme point de départ, il me semble nécessaire de rappeler brièvement la marche adoptée par les auteurs qui, dans ces derniers temps, se sont occupés de ce sujet de la manière la plus utile à l'avancement de ce point de la science.

<sup>(1)</sup> Voyez Milne Edwards, Observ. sur les affinités zoologiques et la classification naturelle des Crustacés (Ann. des sc. nat., 3° série, 1852, t. XVIII, p. 109 et suiv.).

<sup>(2)</sup> Cuvier, Leçons d'anatomie comparée, t. 1, Tabl. gén. des classes des animaux (an vIII).

Je ne m'arrèterai pas à disenter la valeur des divisions primaires que M. de Haan a établies dans la classe des Crustacés, et qui sont empruntées en partie au système de Ducrotay de Blainville. Il range ces animaux en cinq ordres de valeur égale, savoir : les Décapodes, les Stomatopodes, les Hétéropodes, les Tétradécapodes et les Xiphosnres (1). Les considérations que j'aurai bientôt l'occasion d'exposer montreront assez tout ce que cette distribution a d'artificiel.

Dans un premier essai de classification naturelle publié par mon père en 4834, les Crustacés sont répartis en trois groupes primaires ou sous-classes, suivant que l'appareil buceal se compose de pattes-màchoires seulement, ou d'appendices spéciaux disposés d'une part pour la succion, d'autre part pour la mastication (2).

Mais dans un travail plus récent, qui parut en 1844 (3), ee zoologiste modifia cette manière de voir, et n'admit que deux sous-classes, savoir : les Crustacés ordinaires, qui sont pourvus d'appareils buceaux propres, et les Xiphosures, dont les appendices circumbuceaux remplissent à la fois les fonctions de pattes et de mâchoires.

Chaeun de ces groupes est ensuite divisé en légions, qui à leur tour sont subdivisées en ordres, ceux-ci en sections, comprenant chaeune un nombre variable de familles, ainsi que cela se voit dans le tableau suivant.

# CLASSE DES CRUSTACÉS.

- I<sup>re</sup> Sous-Classe, CRUSTACÉS ORDINAIRES. Un appareil buccal composé de plusieurs paires de membres distincts des organes locomoteurs.
  - 4<sup>re</sup> Division. PODOPHTHALMES. Yeux pédonculés et mobiles. En général, des branchies proprement dites.
  - (1) De Haan, Fauna japonica, p. x.
  - (2) Milne Edwards, Hist. nat. des Crustacés, t. 1, p. 201 et suiv.
- (3) Milne Edwards, article Caustaces du Dictionnaire universel d'histoire naturelle de Ch. d'Orbigny, t. IV, p. 380 et suiv.

Une carapace. Têle en général sondée an thorax. Pattes thoraciques vergiformes.

- 1er Ordre. DÉCAPODES. Branchies thoraciques et presque toujours cachées sous la carapace, quelquefois nulles. Appendices abdominaux bien développés, ne ressemblant pas aux pattes thoraciques et servant à la natation ou à la génération. Anneaux céphaliques antérieurs soudés entre eux. Appareil buccal composé de 6, de 5 ou de 4 paires de membres. Pattes thoraciques en général ambulatoires et au nombre de 5 paires.
  - 1<sup>re</sup> Section. Brachtures. Abdomen reployé sous le thorax, pen développé, n'ayant pas d'appendices au pénultième anneau et ne servant pas à la locomotion. Orifice de l'appareil femelle situé sur le plastron sternal, qui est assez large entre toutes les pattes.

Fam. I. Oxyrhynques. - Maïens, Parthénopiens.

Fam. II. Cyclométopes. - Cancérieus, Portuniens.

Fam. III. Catométopes. — Thelphusiens, Gécarciniens, Pinnethériens, Ocypodiens, Gonoplaciens, Grapsoidiens.

Fam. IV. Oxystomes. — Callapiens, Leucosiens, Corystiens, Dorippiens.

- 2º Section. Anomoures. Abdomen en général de grandeur médiocre et de forme anormale, tantôt lamelleux, tantôt membraneux et portant presque toujours des appendices sur l'avant-dernier segment, mais ne servant que peu ou point à la natation. Vulves occupant en général la base des pattes de la troisième paire. Pattes de la cinquième paire en général impropres à la locomotion.
  - Fam. 1. Aptérures. Dromiens, Homolieus, Raminieus.
  - Fam. II. Ptérygures. Ilippiens, Paguriens, Porcellaniens.
- 3º Section. Macroures. Abdomen très développe, épais, terminé par une nageoire en éventail. Vulves occupant la base des pattes de la troisième paire. Pattes postérieures servant presque toujours à la locomotion.
  - Fam. 1. Macroures cuirassés. Galathéides, Eryons, Scyllariens, Langoustiens.
  - Fam. 11 Macroures fourseurs. -- Cryptobranches, Gastrobranches.
  - Fam. Ilt. Astaciens.
  - Fam. IV. Salicoques. Crangoniens, Alphiens, Palémoniens, Pénéens.
  - Fam. IV. Schizopodes. Mysiens, Leucifériens.

2º Ordre. — STOMAPODES. — Branchies abdominales et libres. Appendices abdominaux très développés. Anneaux céphaliques antérieurs mobiles. Appareil buccal composé essentiellement de trois paires de membres.

Fam. 1. Erichthiens. Fam. 11. Squilliens.

- 3° Ordre. PHYLLOSOMIENS. Point de branchies. Membres abdominaux rudimentaires. Tête distincte du thorax. Corps lamelleux. (Ex.: Amphion, Phyllosome.)
- 2º Divisiox. EDRIOPHTHALMES. Yeux sessiles et latéranx. En général point de branchies proprement dites, mais des portions membraneuses du système appendiculaire ordinaire qui en tiennent lieu. Tête distincte du thorax, point de carapace. Pattes thoraciques simples, vergiformes, ambulatoires, et en général au nombre de sept paires.
  - 1<sup>er</sup> Ordre. AMPHIPODES. Abdomen bien développé et terminé par une nageoire ou un organe de saut composé des appendices des trois dernières paires. Appendices flabelliformes des pattes thoraciques transformés en sacs membraneux remplissant les fonctions de branchies.
    - Fam. 1. Crevettines. Crevettines sauteuses, Crevettines mar-
    - Fam. II. Hypérines. Hypérines gammaroïdes, Hypérines ordinaires, Hypérines anormales.
  - 2 Ordre. L.EMODIPODES. Abdomen rudimentaire et sans appendices terminaux. Appendices flabellaires des pattes thoraciques intermédiaires branchiformes.

Fam. 1. Caprelliens.

Fam. H. Cyamiens.

3º Ordre. — ISOPODES. — Abdomen bien développé, mais ne servant que peu ou point à la locomotion, et portant, en dessous, cinq paires de membres à lames terminales foliacées qui constituent l'appareil respiratoire.

Are Section. - Isopodes MARCHEURS.

Fam. 1. Idoteules. - Idotéides arpenteuses, Idotéides ordinaires.

Fam. II. Asellotes. - Asellotes hétéropodes, Asellotes homopodes.

Fam. III. Cloportides. — Cloportides maritimes, Cloportides terrestres, Tylosiens. 2' Section. - Isopodes nageurs.

Fam. 1. Pranisiens.

Fant. H. Sphéromiens. - Sph. ordinaires, Sph. chèlifères.

Fam. III. Cymothoadiens. — Cym. ravisseurs, Cym. errants, Cym. parasites.

3° Section. - Isopodes sédentaires.

Fam. 1. Ionieus.

Fam. II. Bopyriens.

3º Division. — TRILOBITES. — Animaux fossiles dont le corps est conformé à peu près comme celui des Isopodes, mais se fait remarquer par le grand développement des pièces latérales de l'arceau dorsal des anneaux Thoraciques, et qui n'avaient probablement que des pattes foliacées, car on ne trouve pas de vestiges de ces organes.

he Ordre. — TRILOBITES PROPREMENT DITS.

Fam. 1. Isoteliens.

Fam, H. Calymeniens.

Fam. III. Ogygiens.

5° Ordre. — BATTOIDES.

Agnoste.

- 4° Division. BRANCHIOPODES. Pattes thoraciques lamelleuses et branchiales. Membres abdominaux en général nuls ou semblables à ceux du thorax. Appareil buccal conformé pour la mastication. Tête en général distincte.
  - 4<sup>et</sup> Ordre. PHYLLOPODES. Corps composé d'un grand nombre d'anneaux. Pattes thoraciques foliacées et au nombre de huit paires ou davantage.

Fam. I. Apusiens.

Fam. H. Branchipiens.

2º Ordone. — CLADOCÉRES. — Corps composé d'environ huit segments. Pattes thoraciques subfoliacées et au nombre de quatre ou cinq paires.

Ex : Daphnie, Sidie, Lyncée, Latone, Polyphème, Evadué.

5° Division. — OSTRACODES. — Corps sans divisions annulaires distinctes et renfermé dans un test bivalve. Tête confondue avec le thorax.

Ex.: Cypris, Cythérée, Cypridine.

- 6° Division. ENTOMOSTRACES. Pattes thoraciques natatoires et biramées au moins dans le jenue âge, et en général au nombre de quatre paires. Point d'appendices paraissant être spécialement affectés à la respiration. Abdomen pen développé et dépourvn de fausses pattes. Œnts contenus dans des sacs ou tubes appendus sous l'abdomen.
  - fer Order. COPÉPODES. Pattes natatoires tibres à leur base et bien développées chez l'adulte. Bouche conformée pour la mastication. Pattes-mâchoires foliacées ou peu développées.

Fam. II. Monocles.

- 2º Ordre. SIPHONOSTOMES. Bouche conformée pour la succion, pattes-mâchoires ancreuses et très développées. Pattes thoraciques en général courtes et réunies sur la ligne médiane vers leur base. Thorax composé de plusieurs articles distincts.
  - Fam. 1. Peltocéphales. Ergasiliens, Arguliens, Caligiens, Pandariens.

Fam. II. Pachycephales. - Dichelestiens.

3º Ordre. — LERNÉENS. — Bouche conformée pour la succion. Thorax sans divisions annulaires. Pattes et pattesmâchoires rudimentaires difformes ou nulles.

Fam. 1. Chondracanthiens.

Fam. II. Lernéopodiens.

Fam. III. Lernéocériens.

II Sous-Classe, — MPHOSURES. — Bouche entourée de pattes ambulatoires dont l'article basilaire fonctionne à la manière d'une mandibule. Membres abdominaux foliacés et portant des branchies (G. Limule).

Dans un autre mémoire (1) publié en 4852, le même auteur

<sup>(1)</sup> Milne Edwards. Observations sur les affinités zoologiques et la classification naturelle des Crustacés (Ann. des sc. nat., 3° série, t. XVIII, p. 409).

a introduit quelques modifications dans cette classification, mais elles ne sont pas assez considérables pour qu'il soit nécessaire de nous y arrêter ici.

Vers la même époque, M. Dana, dans son beau travail sur les Crustacés recueillis pendant le voyage d'exploration fait par ordre du gouvernement des États-Unis dans les mers australes, adopta une marche totalement différente.

Il fonda ses divisions primaires sur l'existence ou l'absence de pédoncules oculaires mobiles, sur les différences dans le nombre des anneaux céphalo-thoraciques, et sur quelques autres caractères, comme on peut le voir dans le tableau ci-joint.

I<sup>re</sup> Socs-Classe. — PODOPHTHALMIA, or DÉCAPODES. — Anneaux céphaliques du céphalo-thorax, appartenant aux organes des sens et à la bouche, an nombre de neuf. Yeux pédonculés. Branchies ou foliacées, ou filamenteuses, disposées sur le côté du thorax, rarement abdominales, manquant quefquefois. Céphalo-thorax plus ou moins reconvert d'une carapace.

> 1<sup>et</sup> Ordre. — EUBRANCHIATA. — Branchies disposées sur les côtés du thorax et recouvertes par la carapace.

- 1º Tribu. Brachyi res. Corps élargi. Abdomen reployé, exactement appliqué contre le sternum et dépourvu d'appendices. Branchies au nombre de neuf de chaque côté. Vulves ouvertes sur le sternum. Carapace présentant en dessous de chaque côté du corps une suture longitudinale rejoignant l'épistome en avant. (Vanoidea, Cancroi lea, Corystoidea, Grapsoulea, Leucosidea.)
- 2º Tribu. Anomoures. Corps large ou très allongé. Abdomen souvent semblable à celui des Brachyures, soit reployé et appliqué imparfaitement contre le sternum, soit allongé et nou reployé, portant des appendices caudanx et rarement d'autres. Neuf branchies ou plus de chaque côté. Vulves ouvertes à la base des pattes de la troisième poire, comme chez les Macroures. Carapace marquée de chaque côté d'une suture longitudinale, comme chez les Brachyures.

Superiora: Dromidea, Bellidea, Raninidea.

Media: Hippidea, Porcellanidea.

Submedia: Lithodea.

Inferiora: Paguridea, Ægleidea, Galatheidea.

3º Tribu. — MAGROTRES. — Corps très allongé. Abdomen ou droit ou peu recourbé, et garni d'une série d'appendices. Branchies en nombre ordinairement supérieur à neuf. Ouvertures des vulves à la base des pattes de la troisième paire. Carapace portant rarement une suture longitudinale.

Paguro-squillida: Thalassinidea.

Macroures normaux: Astacidea, Caridea, Penseidea.

- 2º Ordre. ANOMOBRANCHIATA. Branchies, soit disposées à découvert à la base des pattes thoraciques, soit suspendues aux appendices branchiaux, soit nulles.
  - 1re Tribu. MYSIDEA. Corps presque semblable par sa forme à celui des Cardines, non déprimé. Pattes thoraciques et pattesmâchoires jamais préhensiles, grèles, souvent palpigères, à palpe inséré près du thorax. (Euphausulæ, Thysanopoda, etc.; Mysidæ, Cynthiæ, Mysis, etc.; Leuciferidæ.)
  - 2º Tribu. AMPHONIDEA. Corps déprimé, souvent élargi, pattes thoraciques et pattes-mâchoires jamais préhensiles, palpigéres et à palpe inséré loin du thorax. (Phyllosoma, Amphion.)
  - 3º Tribu. SQUILLOIDEA. Corps très déprimé, quatre pattes et quatre pattes-mâchoires monodactyles et préhensiles. (Squillida, Erichthida.)
- II<sup>e</sup> Sous-Classe. TETRADECAPODA. Anneaux céphaliques du céphalo-thorax au nombre de sept. Appendices branchiaux très simples, appartenant, soit au thorax, soit à l'abdomen. Céphalo-thorax multi-aunelé, manquant de carapace et garni d'une série de pattes. Abdomen pourvu le plus souvent d'une série d'appendices, mais quelquefois rudimentaire.
  - 1<sup>et</sup> Ordre. CHORISTOPODA Céphalo-thorax portant des pieds onguiculés dont quelques-uns sont parfois chéliformes. Chaque paire d'appendices appartenant à un seul anneau.
    - 11e Tribu. Isopodes, Les pattes thoraciques anterieures au nombre de six et les postérieures au nombre de huit, dépourvues d'appendices branchiaux. Abdomen court, garni de dix appendices branchiaux, et de deux appendices postérieurs unguiformes ou lamelleux. (Idoteidea, Oniscoidea, Cymothoidea, Spheromidea.)
    - 2º Tribu. Anisopodes. Les pattes thoraciques antérieures au nombre de six et les postérieures au nombre de huit, dépourvues d'appendices branchiaux. Abdomen assez court, garni de

- dix appendices branchiaux ou subnatatoires, et de deux appendices postérieurs, comme chez les Isopodes. (Serolidea, Arcturidea, Tanaidea.)
- 3º Tribu. Amphipodes. Les pattes thoraciques antérieures au nombre de huit et les postérieures au nombre de six, garnies en partie d'appendices branchiaux. Abdomen allongé, garni de six appendices natatoires et de six appendices styliformes. (Caprellidea, Ganmardea, Hyperidea.)
- 2º Ordre. TRILOBITA (allimités douteuses). Céphalothorax garni en dessous d'appendices lamelleux et dépourvu de pieds unguiculés; segments du corps dépassant souvent le nombre ordinaire.
- HI° Sous-Classe. ENTOMOSTRACLEA. Six ou cinq anneaux eéphaliques à la région céphalo-thoracique. Yeux souvent sessiles. Appendices branchiaux, le plus souvent absents. Abdomen ne présentant pas de série d'appendices. Céphalo-thorax garni d'une série de pattes, dont les huit ou dix postérieures, appartenant aux huitième, onzième et douzième anneau (s'ils existent), le plus souvent natatoires.
  - 4<sup>et</sup> Ordre. GNASTOSTOMATA. Bouche garnie de mandibules et de mâchoires normales, jamais tronciforme ni disposée pour la succion.
    - 1<sup>re</sup> Légios. LOPHYROPODA. Segments et appendices du céphalo-thorax ne dépassant pas le nombre normal.
      - Fre Tribu. Сусьоройел. Серваю-thorax divisé en anneaux et dépourvu de carapace. Abdomen droit et non reployé. Appendices thoraciques mandibulaires et suivants, au nombre de seize à dix-huit. Appendices posterieurs natatoires au nombre de huit ou dix. (Calanidæ, Cyclopidæ, Corycidæ.)
      - 2º Tribu. DAPINOIDEA. Corps recouvert en partie d'une carapace. Abdomen plus ou moins replié. Appendices masticatoires et autres, au nombre de douze à seize, les postérieurs natatoires au nombre de six à huit. (Penilidæ, Daphnidæ, Polyphemidæ.)
      - 3º Tribu. Суркоњел. Corps complétement recouvert. Appendices céphalo-thoraciques masticatoires et suivants au nombre de dix. Aucun appendice natatoire. (Cypridæ, Halocypridæ.)
    - 2º Légion. PHYLLOPODA. Appendices et segments du céphalo-thorax dépassant le nombre ordinaire. Corps remarquablement annelé.

- 1re Tribu. Artemonea. Corps presque droit. Céphalothorax multi-annelé, reconvert d'une carapace on mu; la plupant des appendices du céphalo-thorax foliacés; yeux pédonculés. Stylets de la quene presque comme chez les Cyproïdes. (Artemiadæ, Nebaliadæ.)
- 2º Tribu. Apodotdea. Céphalo-thorax recouverl d'une corapace en forme de boucher. Appendices postérieurs du céphalo-thorax lamelleux. Yeux sessiles. Abdomen multi-annelé, extrémité caudale d'une forme remarquable. (Apodidæ.)
- 3° Tribu. Limnabioldea. Corps complètement enfermé de la tête à l'abdomen dans une carapace comme les Cyproides. Yeux sessiles. Extrémité caudale comme chez les Cyproides. (Limnadidæ.)
- 2º ORDRE. CORMOSTOMATA. Bouche trouciforme et suceuse à base souvent mobile.
  - 4º Sous-Ordre, POECHLOPODA. Forme du corps semblable en général à celle des Cyclopes, souvent clypéiforme ou subcylindrique, ou même verimforme. Bouche inférieure.
    - 1re Tribu. Ergasilioidea. Céphalo thorax annele, non recouvert d'une carapace. Trone buccal immobile et court, quelquefois dépourvu de mandibules. Huit pattes posterieures, six natatoires comme chez les Cyclopes. OEufs portés dans des sacs externes. Corps souvent non déprimé. (Monstrillidæ, Ergasilidæ, Nicothoidæ.
    - 2º Tribu. Califonea. Céphalo-thorax, soit annelé, soit reconvert d'une carapace. Tronc buceai mobile garni de mandibules. Huit pattes postérieures plus on moins natatoires, sonvent en partie réunies en lames. Œufs portes à l'extérieur dans des tubes allongés qui manquent rarement. Corps souvent déprimé et clypéiforme. (Aryulida, Caligida, Dichelestida.)
    - 3º Tribu. LERN.EOIDEA. Céphalo-thorax à peine anuelé. Corps soit court et gros, soit allongé et vermiforme; pas de pattes natatoires. Œufs portés à l'extérieur, soit agrégés dans des sacs, soit rangés en série simple dans des tubes. (Chondracauthale, Ancorellidae, Penellidae.)
  - 2º Sous-Ordre. ARACHNOPODA or PYCNOGONIDEA Corps presque arachnéiforme, manquant presque d'abdomen; céphalo-thorax court, annelé. Pieds longs, étendus. Bouche frontale et tronciforme.
    - Tribu. Pycnogonida. Pycnogonida. Nymphida.
  - 3º Ordre. MEROSTOMATA. Mandibules et màchoires remplacées par la base des pattes thoraciques.

Tribut. - LIMULOIDEA.

- IV Sots-Classe. CIRRHIPEDIA. Cinq ou six anneaux céphafiques; yeux sessiles ou nuls; appendices branchiaux manquant. Pas d'abdomen. Animal fixé dans une enveloppe multivalve qui le cache complétement. Céphalo-thorax garni d'une série de pieds grèles et multi-articulés.
- V° Sous-Crasse. ROTATORIA. Corps microscopique, manquant de pattes et mû par des eils vibratiles. Abdomen présentant souvent deux ou trois aumeaux fourchus au bout, d'autres fois manquant tout à fait. Anneaux céphaliques au nombre de quatre ou cinq.

Ce système de classification présente un double inconvénient : il réunit dans un même groupe des animaux qui diffèrent les uns des autres beaucoup plus que quelques-uns d'entre eux ne diffèrent de ceux des groupes voisins , et il assigne à ces divisions des caractères trop vagues. Ainsi îl réunit dans la sons-classe des Entomostracés les Xiphosures aux Lernées , aux Branchipes, aux Pycnogonides et aux Cypris ; le groupe ainsi constitué a la même valeur zoologique que celui formé par les Décapodes et les Stomatopodes , ou celui qui comprend les Édriophthalmes et les Trilobites, ou bien encore celui composé des Cirrhipèdes. On y remarque aussi d'autres défauts que je signalerai par la suite.

Dans l'état actuel de la science, il ne me semble possible d'adopter complétement aucune des classifications que je viens d'exposer. Les déconvertes récentes relatives aux premiers états de quelques Crustacés, les Cirrhipèdes entre autres, nécessitent des modifications assez profondes dans le mode de distribution de ces animaux adopté par mon père, et le système employé par M. Dana ne me paraît être ni suffisamment naturel, ni d'un usage commode.

La classe des Crustacés, comprenant les Anatifes, les Balanes, les Lernées, et tous ces animaux dégradés dont les affinités zoologiques ont été si longtemps inconnues, me semble devoir être d'abord divisée en deux groupes principaux : d'une part, les Eleutheronotes 4), chez qui les sexes sont toujours séparés, et la partie dorsale du corps, toujours libre et de forme ordinaire, ne constitue jamais un pédoncule ou une base de sustentation propre à fixer l'animal aux corps étrangers ; d'autre part, les Basinotes (2), qui ent les organes mâles et femelles réunis sur le même individu, et dont la région dorsale du corps constitue un pédoncule ou une base de sustentation à l'aide de laquelle l'animal adulte se fixe pour toujours aux corps sous-marins.

La première de ces divisions primaires ou sous-classes comprend tous les Crustacés qui mènent une vie errante, ou qui, vivant en parasites sur d'autres animaux, s'y attachent, soit à l'aide de leur bouche, soit au moyen de leurs pieds ou pieds-màchoires. Elle correspond par conséquent à la classe entière des Crustacés, telle que les zoologues la délimitaient avant que les observations de Thompson, de M. Burmeister, de M. Hesse et de quelques naturalistes, aient montré que les Cirrhipèdes dérivent du type carcinologique.

La seconde sous-classe se compose seulement de ces derniers animaux qui, tout en ayant dans le jeune âge de très grandes affinités avec divers membres du premier de nos groupes, s'en éloignent beaucoup quand leur développement est achevé, et présentent alors un ensemble de caractères spéciaux qui, dans une classification naturelle, doit nécessairement être représenté par une grande division particulière.

Les Élenthéronotes, on Crustacés dioïques, nous offrent deux plans d'organisation parfaitement distincts, et doivent, ainsi que cela a été déjà établi, être répartis en deux groupes caractérisés principalement par le mode de constitution de l'appareil buccal. Chez les uns, les organes masticatoires sout formés par l'article basilaire des pattes ambulatoires; tandis que chez les autres l'entrée du tube digestif est tonjours garnie d'un système d'appendices spéciaux qui ne servent en rien à la locomotion.

Les premiers forment le groupe naturel des Xiphosures, repré-

<sup>(1)</sup> De έλεύθερος, libre, et νῶτος dos.

<sup>(2)</sup> De βάσις, base, et νώτος, dos.

senté par le senl genre Limulus. Les seconds constituent, dans la méthode de classification de M. Milne Edwards, la division des Crustacés ordinaires, que je proposerai de désigner sous le nom commun d'Eustomés V, c'est-à-dire, à bouche bien constituée.

On voit que jusqu'ici la classification que je me propose d'employer ne diffère pas notablement de celle admise par la plupart des anteurs les plus récents. Mais il n'en est plus de même en ce qui concerne les sections à faire dans le groupe des Eutosmés. En général, on distribue ces Crustacés en un nombre considérable de divisions secondaires, telles que les Podophthalmaires, les Édriophthalmes, les Branchiopodes, les Entomostracés, etc., qui à leur tour se subdivisent en plusieurs ordres. Mais afin de mettre cette partie de la classification en accord avec la valeur des différences que présentent ces divers types, il me semblerait préférable, tout en conservant la section des Podophthalmaires, de réunir en un second groupe de même rang tous les autres Eustomés. En effet, ils se ressemblent tous entre eux par le petit nombre d'appendices affectés à la constitution de l'appareil buccal, par l'absence d'organes respiratoires de création spéciale, et par une tendance à la dégradation de tous les grands appareils physiologiques ; des passages nombreux relient par des transitions insensibles les diverses formes secondaires qui en dépendent, et plusieurs des particularités de structure, qui se rencontrent toujours chez les dérivés du type Podophthalmaire, n'existent ici que d'mne manière exceptionnelle. Ainsi les yeux sont presque toujours sessiles et immobiles. Enfin les anneaux du thorax sont toujours libres et complets en dessus, même quand ils sont eachés sous une carapace céphalique, disposition qui, du reste, ne se voit que très rarement. Je proposerai de désigner sons le nom d'Oligognathes (2) cette grande section, qui comprendra les Édriophthalmaires, les Branchiopodaires, les Copépodaires, ainsi que la petite famille des Ostracodes, dont les affinités naturelles ne sont pas encore bien connues, etc. Les Trilobites paraissent devoir appartenir à la seconde de ces

<sup>(1)</sup> De εΰ, bien, et στέμα bouche.

De δλίγος, peu, et γνάθες, mâ hoire.

divisions, mais se raffachent aussi, par beaucoup de caractères importants, à certains dérivés du type Edriophthalmaire. Enfin les liaisons entre les Copépodaires et les Branchiopodaires sont encore plus intimes, et les premiers se lient étroitement à certains Edriophthalmaires. Ces considérations m'ont conduit à attribuer à chacun de ces groupes beaucoup moins d'importance qu'on ne L'avait fait jusqu'à présent.

Dans ce moment, je ne m'étendrai pas davantage sur ces questions de classification générale, me proposant de ne m'occuper d'abord que des Podophthalmaires, en laissant de côté ce qui se rapporte aux Oligognathes, dont on a déjà étudié d'une manière approfondie quelques groupes, tels que ceux des Entomostracés et des Trilobites. Quant aux autres, leur importance paléontologique est jusqu'ici très minime, et pour le moment je n'aborderai pas leur histoire.

Le tableau ci-joint résume les principales bases de la méthode que je viens d'exposer :

#### 11° Sous-Classe.

# ÉLEUTHÉRONOTES, OU CRUSTACÉS PROPREMENT

Sexes séparés. Individus libres ou parasites, et dans ce dernier cas fixés par la bouche ou par les pieds-mâchoires.

#### 111 Liegos.

#### PODOPHTHALMAIRES.

Yeux toujours pédonculés et mobiles; une carapace. Bouche armée de six paires d'appendices ou davantage.

#### 2e Ligion

#### OLIGOGNATHES.

Yeux toujours immobiles et non pédonculés, rarement une carapace. Bouche garnio de trois ou quatre paires d'appendices seulement.

## on

### EUSTOMÉS.

Bouche armée d'appendices j spéciaux.

#### 2' SECTION.

#### CRUSTACES AGNATHES, of XIPHOSURES

Bouche depourvue d'appendices spéciaux et entourée de pattes-mâchoires seulement.

#### II" Sous-Classe.

#### BASINOTES OF CIRRHIPEDES.

Sexes réunis. Individus adultes tixés, mais non parasites, et adhérant aux corps étrangers par un pédoncule dorso-frontal.



## CRUSTACÉS PODOPHTHALMAIRES FOSSILES.

#### CHAPITRE 1.

DE L'ORGAMISATION DES PODOPHTHALMAIRES, ET DE LEUR DIVISION NATURELLE EN ORDRES ET EN SOUS-ORDRES.

### § 1.

Le groupe naturel des Podophthalmaires, établi par Leach en 4814, comprend tous les Crustacés les plus élevés en organisation. Dans le type particulier dont dérivent ces animaux, il existe, comme je l'ai déjà dit, un appareil respiratoire de création spéciale, et non de simples branchies d'emprunt constituées par des pattes foliacées. Parfois ces organes peuvent manquer complétement, et la respiration devient alors cutanée; mais les pattes sont toujours ambulatoires ou natatoires seulement(4). Chez les Podophthalmaires, le nombre des anneaux, ou zoonites distincts, dont se compose la tête, est plus considérable que chez les Oligognathes. Il existe toujours un anneau ophthalmique, visible à l'extérieur, ou reconnaissable quand la portion frontale de la carapace a été enlevée, et les yeux sont toujours portés à l'extrémité d'une paire d'appendices dépendant de ce premier segment céphalique, then

<sup>(1)</sup> Chez les Oligognathes, il n'existe pas de branchies de création spéciale. Les femelles de Jones font seules exception à cette règle; d'ordinaire, la respiration s'effectue à l'aide d'appendices membraneux constitués par une partie ou par la totalité des pattes devenues natatoires.

résulte que ces organes sont tonjours pourvus de pedoncules mobiles, mode d'organisation qui a valu à ces animaux le nom commun de *Podophthalmaires*, et qui ne se rencontre que d'une manière exceptionnelle chez les Oligognathes 1,.

Les anneaux céphaliques post-buccaux, ou du moins les anneaux dont les membres concourent à la formation de l'appareil masticatoire, sont toujours au nombre de six paires, et quelquefois même on en trouve davantage (2 . Chez les Oligognathes, au contraire, comme leur nom l'indique, ces appendices sont moins nombreux. En effet, les mandibules ne sont suivies que de deux ou trois paires de pieds-màchoires.

Un caractère non moins saillant que celui tiré de la disposition des yeux est fourni par le mode de conformation du segment dorsal des troisième et quatrième anneaux céphaliques, qui, en se développant d'une manière excessive, chevauche sur les anneaux voisins, et constitue un grand bouclier appelé carapace, sous lequel la majeure partie de la tête et du thorax se trouve cachée.

Chez presque tous les Oligognathes, il n'existe rien de semblable. Les anneaux thoraciques restent toujours distincts de la tête, et lorsqu'il existe une carapace, comme chez les Apus (3,

<sup>(1)</sup> Les Nébalies et les Branchipes sont les seuls Oligognathes dont les yeux soient portés sur un pédoncule mobile, mais il est a noter que chez ces Crustacés, les pattes sont foliacées et respiratoires. (Voy. Règne anim., Crustacés, pl. 72, fig. 1 a, et pl. 74, fig. 2).

<sup>(2)</sup> Jusque dans ces derniers temps, ce caractère ne pouvait être appliqué à tous les Podophthalmaires: car chez les Phyllosomes, la bouche n'est garnie que de quatre paires d'appendices comme chez les Oligognathes. Mais on sait aujourd'hui, par les observations de MM. Coste et Gerbe, que les Crustacés désignés sous ce nom ne sont que des larves de Langoustes, et que, par conséquent, à l'état adulte, ils doivent avoir, comme ces derniers, le nombre d'appendices buccaux normal dans l'ordre des Décapodes J'ajouterai que je considère comme appartenant à l'appareil buccal des Squilliens tous les appendices prébenseurs qui, impropres à la locomotion, viennent s'appliquer sur la bouche; ce qui porte le nombre de ces organes à huit paires, et réduit à trois paires le nombre des appendices thoraciques dévolus à la locomotion. (Voy. Règ. anim., Cretatacès, pl. 3, fig. 4, et pl. 36, fig. 4, etc.)

<sup>(3)</sup> Vov. Règne anim.. Crustacés, pl. 75, fig. 1 et 1 a.

les Lunnadies (t., les Daphnies (2). les Nébalies (3), etc., elle paraît formée seulement aux dépens d'un seul anneau céphalique post-mandibulaire. Il est aussi à noter que, chez les Podophthalmaires, l'union de la carapace et des anneaux thoraciques qu'elle recouvre est beaucoup plus intime que chez les Oligognathes, qui sont pourvus d'un bouclier de ce genre. Chez ces derniers, en effet, les anneaux du thorax cachés au-dessous sont complets et libres, tandis que dans le groupe qui nous occupe ces anneaux sont dépourvus de pièces tergales, et sont complétés en dessus par la carapace qui y adhère.

Cette légion se divise en deux ordres, celui des Décapodes et celui des Stomapodes. Ce dernier ne se compose que de très peu d'espèces, tandis que l'antre comprend le plus grand nombre des Crustacés connus. Ils sont séparés par beaucoup de caractères importants, parmi lesquels je citerai en première ligne la disposition de l'appareil respiratoire. Chez les Décapodes, comme on le sait, les branchies sont thoraciques, et d'ordinaire cachées complétement dans l'intérieur de chambres particulières, pratiquées de chaque côté du corps sons la carapace. Chez les Stomapodes, il n'existe jamais de branchies thoraciques, et ces organes sont suspendus aux fausses pattes abdominales. Chez les uns et les autres, ces organes spéciaux de respiration peuvent disparaître complétement, et alors cette fonction ne s'effectue plus que par la peau. Mais dans tous les cas, les Stomapodes se reconnaissent au faible développement de la carapace, qui laisse à découvert les trois derniers anneaux du thorax; tandis que chez les Décapodes, la totalité de la région thoracique est presque tonjours cachée sous le bonelier dorsal, et entre son bord postérieur et la base de l'abdomen on n'aperçoitjamais plus d'un seul-segment thoracique. L'insiste sur ce caractère , parce qu'il pourra être souvent d'un emploi-sûr-et utile pour les paléontologistes. Je pourrais citer encore de nombreux caractères distinctifs tirés, soit de l'organisation intérieure, soit de la

<sup>(1)</sup> Ibid., pl. 71, fig. 1 a.

<sup>(2)</sup> Ibid., pl. 73, fig. 2 a.

<sup>(3)</sup> Ibid., pl. 72, fig 4 et 4 a.

structure du squelette tégumentaire; mais je crois inutile de my arrêter iei, comptant les exposer avec détails, quand je m'occuperai de chacun de ces ordres en particulier.

#### § 11.

#### Oudre des Décapodes.

Le corps des Décapodes se compose toujours de vingt et un segments ou anneaux, dont les uns sont libres et mobiles, les autres soudés entre eux, et quelquefois même unis d'une manière si intime, qu'il est difficile de les distinguer.

Ces anneaux forment toujours deux groupes principaux, dont l'un porte les organes des sens, l'appareil buccal et les pattes ambulatoires; tandis que l'autre ne donne naissance qu'à de fausses pattes ou pattes natatoires, et à des appendices affectés au service de la reproduction. Le premier de ces groupes constitue la portion céphalo-thoracique du corps; le second a reçu le nom d'abdomen, et, comme nous le verrons bientôt, présente dans sa conformation des différences considérables, suivant les types secondaires dont dérivent d'une part les Crabes, d'autre part les Ecrevisses.

Les anneaux céphalo-thoraciques sont d'ordinaire tous sondés entre eux; quelquefois sculement le dernier, ou même les deux derniers jouissent d'une certaine mobilité (1).

Le premier de ces anneaux, ou anneau ophthalmique, porte les pédoncules oculaires; le second a reçu le nom d'anneau antennu-laire, parce qu'il sert de base aux petites antennes on antennes internes; le troisième est l'anneau antennaire, et, comme son nom l'indique, il porte les grandes antennes ou antennes externes, à la base desquelles se trouve toujours un petit tubercule, que l'on considère comme faisant partie de l'appareil de l'ouïe, et qu'à raisen

<sup>(1)</sup> Exemples: les Lithodes (Milne Edwards, Op. cit., Ann. des se. n.it., 3 série, t. XVI, pl. 9, fig. 7); l'Écrevisse (Règne animal, Cristaers, pl. 49 tig. 29).

de cette circonstance on appelle tubercule auditif (1); le quatrième, ou anneau mandibulaire, donne attache aux mandibules. Les cinq anneaux suivants portent les màchoires et les pieds-màchoires; mais les deux derniers de ces segments appartiement en réalité au thorax plutôt qu'à la tête. Enfin les cinq derniers [anneaux thoraciques donnent insertion aux mains et aux pattes ambulatoires.

La carapace, formée, comme nous l'avons déjà dit, par la portion tergale des troisième et quatrième anneaux de la tête, recouvre la totalité ou la presque totalité de ce groupe de segments céphalothoraciques. Quelquefois l'anneau ophthalmique et le dernier anneau du thorax restent à découvert, mais cela est rare. Ce boucher naît de la région dorsale du corps, et descend latéralement en chevauchant sur les flancs jusque sur la base des pattes en laissant entre sa face interne et les côtés du thorax un espace vide, qui constitue de chaque côté du corps la chambre branchiale on respiratoire. La manière dont ces cavités sont closes en dessons peut varier, et fournir, comme nous le verrons bientôt, des caractères utiles pour la distinction des familles.

On sait que, chez quelques Décapodes, la carapace se compose de deux portions réunies entre elles par une membrane seulement, et qui ont été considérées comme se rapportant à deux anneaux distincts. La portion antérieure, qui recouvre le front, l'estomac et les parties antérieures du foie, a reçu le nom d'arceau céphalique de la carapace; la portion postérieure, qui recouvre le cœur, ainsi qu'une portion de l'intestin, et qui constitue de chaque côté la voûte des chambres branchiales, a été appetée arceau scapulaire de la carapace (2); enfin le sillon qui sépare ces deux portions du bouclier céphalo-thoracique est appelé sillon cervical. L'arceau antérieur se compose presque tonjours d'une seule pièce (3); l'arceau postérieur, au contraire, est très souvent

<sup>(1)</sup> Pl. 1, fig. 1<sup>1</sup>, m.

<sup>(2)</sup> Milne Edwards, Observations sur le squelette tégumentaire des Crustacés décapodes (Ann. des sc. nat., 3° série, t. XVI, p. 229 et suiv., pl. 8, fig. 1, etc.).

<sup>(3)</sup> La seule exception à cette règle nous est fournie par le Rhynchocynète, chez qui le prolongement frontal ou rostre est constitué par une pièce distincte

divisé en trois pièces, dont une médiane et deux latérales. On peut appeler la première pièce tergale, et les deux autres, qui doivent être considérées comme des épimérites, ont recu le nom de branchiostégites. Il est encore à noter que la pièce tergale dont je viens de parler peut se diviser elle-même en deux parties mobiles correspondantes, l'une à la chambre cardiaque. l'autre à la portion thoracique de l'intestin (1). Enfin les branchiostégites peuvent aussi se fractionner; mais ce mode de conformation est très rare, et il serait inutile de nous en occuper ici.

Dans l'immense majorité des cas, la carapace n'est pas divisée de la sorte ; mais il existe en général des sillons on d'autres traces plus ou moins bien marquées qui correspondent aux lignes de jonction de ces différentes pièces ; et il en résulte à la surface de ce bouclier céphalo-thoracique des compartiments plus ou moins distincts qui correspondent aux différentes parties de la chambre viscérale, occupées par les principaux organes intérieurs de nutrition. Longtemps avant que l'on cut connaissance du mode de constitution de la carapace que nous venons d'indiquer, on avait remarqué l'existence de ces sillons, et, comme nous l'avons déjà dit, Desmarest les employa avec beaucoup de bonbeur pour distinguer entre eux les Crustacés fossiles. Il appela régions de la carapace ces espaces interceptés par ces sillons, et il donna à chaeum d'eux un nom particulier correspondant au principal organe situé au-dessous (2). Le système de nomenclature employé par Desmarest a été modifié par quelques carcinologistes plus récents 3). Pour le moment, je n'entrerai pas dans beancoup de détails sur ce sujet; mais comme les paléontologistes ont à chaque instant

et molale. (Milne Edwards, Note sur le Rhynchocymete, dans finn. des sc. nett., 2° série, t. VII, pl. 4 C', lig. 4).

<sup>(1)</sup> Example: le Birgus latro (voyez Ann. des se. nat ,  $3^{\circ}$  série. t. XVI, pl. 8, hg. 2).

<sup>(2)</sup> Desmarest, Hist. nat. des Crustacis proprement dits, p. 72 et suiv., pl. 5, lig. 1 (1822).

<sup>(3)</sup> Milne Edwards, Op. vit. (Ann. des sc. nat., 3° série, t. XVI, p. 235 et suiv.).— Dana, Crustacca, t. 1, p. 28.— Bell. 1 Monograph of the Fossil Malacostraccous Crustacca of Great Britaia, p. 18.

besoin de recourir aux caractères fournis par la conformation de ces régions, il est nécessaire d'en dire ici quelques mots, afin de bien préciser le sens dans lequel j'emploierai les noms qui y ont été donnés. En général, l'arceau céphalique de la carapace, circonserit en arrière, comme je l'ai déjà dit, par le sillon cervical, est divisé supérieurement en trois régions principales par des sillons plus ou moins marqués (1); l'une de ces régions en occupe toute la portion médiane, et peut être appelée région gastrique (2). Desmarest a eru devoir la considérer comme formée de deux parties, et il leur donna les noms de région stomacale et de région génitale; mais cette division, n'étant pas naturelle, n'a pu être admise. Les deux antres régions sont situées latéralement, et ont été désignées sons le nom de régions hépatiques 31, parce qu'elles correspondent aux lobes principaux du foie.

La conformation du segment postérieur de la carapace diffère considérablement dans les groupes secondaires de l'ordre des Décapodes, et je me bornerai à ajouter ici qu'on appelle région cardiaque (4) le compartiment médio-antérieur qui recouvre le eœur, et qui est divisé en un lobe cardiaque antérieur et un lobe cardiaque postérieur, ce dernier correspondant à la région intestinale de quelques auteurs. La portion latéro-postérieure, celle qui, de chaque côté du corps, forme la voûte des chambres respiratoires, est la région branchiale (5). Eufin j'appellerai sillons branchio cardiaques les dépressions qui séparent les régions branchiales des régions cardiaque et intestinale.

Dans quelques cas particuliers, il est nécessaire de distinguer encore comme des régions distinctes des portions de la carapace qui sont repliées en dessous, et ne se voient qu'à la face inférieure du corps. Je reviendrai sur ces particularités en traitant des caractères de la subdivision des Décapodes brachyures.

<sup>(1)</sup> Règne anim., Crustacés, pl. 6, fig. 1, et 1nn. des se. nat., Zool., 3° série, t. XVI, pl. 8, fig. 3, 4, 6, 9 G, etc.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1 g.

<sup>(3)</sup> Vey pl. 1, fig. 4 h.

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 4, fig 4 k.

<sup>(5)</sup> Voy. pl. 1, fig. 4 b.

Il est aussi à noter que chacune des régions de la carapace peu être plus ou moins profondément subdivisée en plusieurs compartiments secondaires que l'on appelle des *lobes*, et que ceux-ci peuvent à leur tour se fractionner en *lobules*.

La carapace est presque toujours très solidement unie à l'arceau inférieur ou sternal des anneaux autennulaires, antennaires et mandibulaires, par la partie antérieure de ses bords latéraux. Il en résulte à la partie antérieure de la tête une espèce d'étui ou de cadre, dans lequel se loge l'anneau ophthalmique (4 : En général, la portion frontale de la carapace, après s'être avancée au-dessus de ce dernier anneau, se prolonge en bas, de façon à aller rejoindre la portion médiane de l'anneau antennulaire, et à entourer ainsi, comme dans un manchon, le premier segment de la tête qui porte les pédoneules oculaires, et qui se trouve alors complétement caché. Ces derniers appendices sont toujours plus on moins libres et mobiles; mais il arrive souvent que des prolongements de la carapace les entourent en dessus, en dehors et en dessous, de façon à constituer une fossette appelée orbite, et destinée à les abriter. On nomme sourcil le bord supérieur de cette eavité (2 , et front (3) la portion de la carapace comprise entre les deux orbites.

En arrière de l'anneau antennaire, les bords latéraux de la carapace circonscrivent une espèce de fosse, qui est limitée en arrière par le plastron sternal, et qui loge l'appareil buecal. En général, il existe entre cette cavité et les fossettes antennulaires une pièce transversale appelée épistome 4), qui est constituée par l'arceau sternal de l'anneau dont dépendent les antennes internes. Chez un grand nombre de Décapodes, la fosse buccale est séparée de l'épistome par une crète transversale, dite labiale. La partie antérieure de sa voûte, située entre cette crête et l'ouverture de la

<sup>(1)</sup> Voy. Milne Edwards, Op. cit. (Ann. des sc. nat., 3° série, t. XVI, pl. 8, fig. 17, etc.).

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1 s.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1 f.

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1<sup>Δ</sup>, n

bouche, se nomme endostome(1), et concourt toujours à la formation de la partie terminale des conduits respiratoires.

Chez certaines espèces, on y remarque des crêtes longitudinales ou obliques qui limitent du côté interne l'espèce de gouttière appartenant à ces conduits (2), et cette disposition fournit des earactères très utiles pour la distinction de certains genres.

Les appendices buccaux sont au nombre de six paires, savoir : une paire de mandibules, deux paires de mâchoires et trois paires de pieds-mâchoires ou mâchoires auxiliaires 3). Je ne m'arrêterai pas à décrire tous ces organes, parce que, quel que soit l'usage utile que l'on en puisse faire pour la classification naturelle des Décapodes récents, il est en général impossible d'y avoir recours pour la détermination des fossiles. Les seules parties de cet appareil dont nous aurons à nous occuper sont les mandibules et les pieds-mâchoires externes.

Les mandibules sont tonjours faciles à reconnaître, et leur forme varie dans les grandes divisions de l'ordre qui nous occupe. Mais il est très rare de les tronver isolées, et quand elles sont en place, il n'est jamais nécessaire de les prendre en considération pour arriver aux déterminations soit génériques, soit spécifiques.

Les pieds-màchoires externes qui reconvrent toutes les autres parties de l'appareil bueeal, et qui se montrent toujours à découvert, fournissent au contraire des earactères dont l'emploi est très fréquent. Presque tonjours, chacun de ces organes se compose d'une branche principale et d'une branche accessoire (h): cette dernière naît sur l'article basilaire de la précédente, et en occupe la partie externe; la branche interne peut être comparée à une patte très raceourcie, dont les trois premiers articles sont en général élargis, et disposés de façon à remplir les fonctions de mâchoires, tandis que les trois derniers, presque tonjours grêles et courts, constituent d'ordinaire un appendice palpiforme. Du reste, la

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1<sup>∆</sup>, o.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 1, fig. 14, o'.

<sup>(3)</sup> Voy. l'atlas du Règne animal, Crustacés, pl. 3, fig. 2 et 3, pl. 4, etc.

<sup>(4)</sup> Vov. pl. 1, fig. 1<sup>F</sup>.

forme de ces pattes-màchoires diffère beaucoup dans les différents groupes dont se compose l'ordre des Décapodes, et je me réserve d'en parler plus longuement lorsque je traiterai de ces divisions zoologiques.

L'arcean inférieur ou sternal de chacun des anneaux thoraciques se compose généralement d'une paire de pièces médianes appelées sternites (1), et d'une paire de pièces latérales en rapport avec la base des pattes, et nommées épisternites 2). Les premières sont tantôt séparées entre elles par une suture longitudinale, dite suture médiane 5), d'autres fois soudées entre elles. Elles conconrent toujours à la formation du cadre articulaire destiné à recevoir la base des pattes; enfin elles sont souvent très développées, et, dans tons les cas, constituent la partie principale de l'arceau sternal. Les épisternites, au contraire, sont plus ou moins rudimentaires, refoulés à l'angle latéro-antérieur du sternite correspondant, et d'ordinaire en partie soudés à ces dernières pièces; ils complètent en avant l'échanerure qui reçoit le condyle articulaire inférieur de la hanche. Les divers arceaux ainsi constitués sont presque toujours tous soudés entre eux; mais dans la plupart des cas, les lignes correspondant à leur jonction sont marquées par une suture transversale, qui, de même que la suture médiane dont il a déjà été question, donne naissance à une cloison intérienre du thorax, que l'on désigne d'une manière générale sons le nom d'apodème ou endophragme (4). La réunion de tous ces anneaux sternaux constitue ce que les carcinologistes appellent le plastron sternal, partie du squelette tégumentaire, dont la forme diffère beaucoup dans les divers types secondaires de l'ordre des Décapodes, et fournit au paléontologiste d'excellents caractères pour la distinction de certaines familles, aussi bien que pour celle des divisions d'un rang supérieur.

Les Décapodes, comme leur nom l'indique, sont pourvus de cinq paires de pattes, dont quatre au moins servent essentielle-

<sup>(1)</sup> Voy, pl. 1, fig. 16, u1, u2, u3, etc.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 4, fig. 4<sup>c</sup>, u.

<sup>(3)</sup> Voy, pl. 9, fig. 44.

<sup>(4)</sup> Voy. Milne Edwards, Op cit. (Ann des sc. nat., 3° série, t. XVI, pl. 9).

ment à la locomotion, l'autre étant ordinairement conformée de façon à constituer des organes de préhension, que l'on peut appeler des *pinces*.

Chacan de ces appendices se compose essentiellement d'une série de six segments on articles principaux, réunis bont à bont par des jointures, et formant autant de leviers plus on moins cylindriques. La première de ces pièces s'articule au sterman en dessous et aux flancs, ou pièces épimériennes en dessus; elle constitue la base du membre, et peut être désignée sous le nom de hanche on d'épaule (1), suivant qu'elle appartient aux pattes ambulatoires on aux pinces. La pièce suivante est en général divisée en deux parties sondées entre elles; mais elle n'offre que rarement un développement considérable, et elle sert surtout à compléter la jointure scapulaire. Pour la facilité de la description, nous l'appellerons trochanter 2. L'article qui s'insère sur re dernier est en général très allongé, et peut porter le nom de bras ou de cuisse, suivant le membre dont il fait partic (3). L'appellerai avantbras on jambe (4) l'article qui succède au précédent, et que l'on a souvent désigné sous le nom de carpe; le pénultième segment prendra le nom de main on de pied 5, et le dernier, qui est le tarse de quelques auteurs, deviendra le doigt (6).

Quand ces appendices sont organisés pour la préhension, le pénultième article s'élargit, et se prolonge plus on moins au-dessons du doigt. de façon à former une pince didactyle avec celui-ci. Dans ce eas, on désigne d'ordinaire le doigt mobile sons le nom de pouce (7, en donnant le nom d'index (8) à la branche immobile de cette main. Enfin la portion de cette même main, qui constitue la base de la pince, peut être appelée le poignet (9). Il est

```
(1) Voy. pl. 1. fig. 1 c.
```

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1 t.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1 c.

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1 j.

<sup>(5)</sup> Voy. pl. 4, fig. 1 p.

<sup>(6)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1 d.

<sup>(7)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1<sup>tt</sup>, d.

<sup>(0)</sup> War at a Car 10 (

<sup>(8)</sup> Voy. pl. 1, fig. 18, p'.

<sup>(9)</sup> Voy. pl. 1, fig.  $1^{n}$ , p'

anssi à noter que quelquefois la jambe peut se subdiviser en deux ou plusieurs articles (1), et que, dans quelques eas, le membre, an lieu d'être formé par une seule tige, porte une branche accessoire, qui s'avance plus ou moins parallèlement à la cuisse (2).

L'abdomen se compose de sept anneaux, dont les six premiers peuvent donner naissance chacun à une paire d'appendices, mais dont le dernier, qui porte l'anus, n'en possède jamais.

Quand ces anneaux sont bien développés, ils sont tonjours mobiles les uns sur les autres; mais dans le cas contraire, deux ou plusieurs d'entre eux peuvent se souder ensemble.

Quant à la conformation de cette région du corps, il existe chez les divers Décapodes des différences extrèmement considérables, et ce sont même ces différences qui constituent les caractères les plus saillants des deux types secondaires principaux de cet ordre.

En effet, les premiers naturalistes qui se sont occupés de l'étude des Crustacés ont reconnu, parmi les animaux dont on compose aujourd'hui le groupe des Décapodes, deux formes principales: celle des Crabes et celle qui est commune aux Écrevisses, anx Homards, aux Langoustes et aux Salicoques. Chez les premiers, l'abdomen, plus ou moins rudimentaire, est presque foliacé, se reploie sous le thorax, et n'est jamais un organe locomoteur. Chez les seconds, au contraire, cette portion postérieure du corps prend un très grand développement, se termine par une large nageoire en éventail, et devient le principal instrument de la natation. Ces caractères coïncident avec d'antres particularités de structure d'une grande importance zoologique; aussi, dans tous les systèmes carcinologiques, représente-t-on ces deux modes d'organisation par deux sections principales de l'ordre des Décapodes, désignées sons les noms de Brachyures on Décapodes à courte queue, et de Macroures ou Décapodes à grande queue.

Mais les espèces qui offrent l'un ou l'autre de ces types nettement caractérisés ne sont pas les seules qui se rencontrent dans

<sup>(1)</sup> Par exemple, chez les Salicoques du genre Stenopus (voy. l'Atlas du Règne animal, Crustacés, pl. 50, fig. 2).

<sup>(2)</sup> Exemple: les Mysis et les Pasiphées (Op. cit., pl. 54 bis, fig. 2, 2d, etc.).

le groupe des Décapodes; il en est un certain nombre qui presentent un mélange de caractères, et qui semblent être intermédiaires entre les Brachyures proprement dits et les vrais Macroures. Cette circonstance a conduit mon père à établir dans cet ordre une troisième section sous le nom de *Décapodes anomoures* (1). Cette innovation a été adoptée par tous les naturalistes qui, depuis trente ans, ont écrit sur l'histoire des Crustacés. Je n'ai point à examiner ici jusqu'à quel point elle peut être d'accord avec les modifications qui se rencontrent dans la structure intérieure de ces êtres; mais elle ne me semble pas indispensable pour conserver à la classification carcinologique son caractère de méthode naturelle, et elle offrirait pour les paléontologistes de très grands inconvénients, car elle n'est pas toujours en harmonie avec la forme extérieure de ces animaux.

l'irai même plus loin, et je dirai qu'en appliquant à la distribution méthodique des Décapodes les idées exposées par M. Milne Edwards dans une de ses dernières publications (2), il me semble possible de distribuer ces animaux d'une manière plus conforme à leurs véritables affinités zoologiques, en rattachant comme groupes satellites aux deux types principaux, dont dérivent les Brachyures et les Macroures, les espèces anormales dont on avait formé la section des Anomoures. Quoi qu'il en soit à cet égard, la division que je me propose d'adopter ici aura an moins l'avantage d'être d'un emploi facile dans l'étude des Crustacés fossiles.

Je diviserai donc l'ordre des Décapodes en deux grandes sections, composées chacune d'un groupe typique et d'un groupe satellite ou anormal.

La première de ces sections, celle des *Brachyures*, comprendra tous les Décapodes dont le pénultième anneau de l'abdomen est dépourvu d'appendices mobiles chez l'animal arrivé à son développement complet.

La seconde section, celle des Macroures, comprendra tous les

<sup>(1)</sup> Milne Edwards, Recherches sur l'organisation et la classification naturelle des Crustacés décapodes (Ann. des sc. nat., 1832, 1. XXV, p. 298).

<sup>(2)</sup> Observations sur les affinités zoologiques et la classification naturelle des Crustacés (Ann. des sc. nat., 3° série, t. XVIII, p. 123).

Décapodes dont le pénultième anneau de l'abdomen porte, soit des nageoires, soit des appendices mobiles analogues, bien que modifiés pour remplir d'autres fonctions.

La section des Brachyures se compose, comme je l'ai déjà dit. d'un groupe typique qui correspond à la section des Brachyures proprement dits de M. Milne Edwards, et d'un groupe anormal correspondant à la famille des Anomoures Aptérures du même auteur.

Comparons d'abord entre eux les deux types principaux, c'està-dire les Brachyures proprement dits et les Maeroures typiques. Le premier de ces groupes comprend presque tous les Crustacés connus sous le nom vulgaire de Crabes; il est extrèmement homogène, et présente un ensemble de caractères tant extérieurs qu'intérieurs, dont l'importance est considérable. Chez tous, la portion thoracique du système nerveux est très concentrée, et ne forme jamais une chaîne ganglionnaire comme chez les Macroures. Les orifices de l'appareil génital femelle sont toujours pratiqués dans le plastron sternal qui porte les pattes de la troisième paire, et n'occupent jamais, comme c'est toujours le cas chez les Macroures, l'article basilaire de ces appendices. Les branchies manquent toujours aux deux derniers anneaux du thorax, et tous ces organes, à l'exception des deux antérieurs qui sont rudimentaires, constituent de chaque côté du corps une scule rangée horizontale. Chez les Macroures, au contraire, on trouve toujours des branchies sur le pénultième et souvent même sur le dernier anneau du thorax, aussi bien que sur les anneaux précédents, et d'ordinaire elles s'insèrent sur deux ou trois raugs superposés.

A ces caractères tirés de la structure des organes intérieurs viennent s'en ajouter beaucoup d'autres fournis par la disposition du squelette tégumentaire, et comme ces derniers sont pour nous d'un intérêt considérable, je crois devoir entrer dans quelques détails à ce sujet.

Chez les Brachynres proprement dits, la carapace est toujours courte relativement à sa largeur, les régions branchiales se développant beaucoup en dehors. Ce mode de conformation est nécessité par la position oblique des branchies qui sont conchées sur un plan très incliné formé par les flancs. Enfin, la voûte de la chambre respiratoire est presque horizontale, et occupe à peu près le mème niveau que les régions cardiaque et stomacale. Chez les Macroures, au contraire, les branchies sont placées verticalement, et la région de la carapace, qui correspond à la voûte de la chambre respiratoire, se prolonge très peu en dehors, mais en général descend presque directement du sillon branchio-cardiaque, vers la base des pattes. Il en résulte que, chez les Brachyures, la portion dorsale de ce bouelier céphalo-thoracique est très large, et à peu de chose près horizontale ; tandis que chez les Macroures, elle est étroite et ordinairement semi-cylindrique. Il est anssi à noter que, chez les Brachyures, les branchiostégites ou pièces épimériennes sont très étroites, et ne constituent qu'une petite portion des régions branchiales; elles ne se montrent jamais sur la face dorsale de la carapace, et sont refoulées en dessons près de la base des pattes. Chez les Macroures, au contraire, lorsqu'elles sont distinctes, elles recouvrent la totalité de chaque chambre branchiale, et souvent elles semblent même tenir lien des pièces tergales, et se rejoindre sur la ligne médiane du dos, en arrière du sillon cervical. Chez la plupart des Brachyures, les régions hépatiques sont également très développées en largeur, et se prolongent en dehors, beaucoup an delà de l'angle externe des orbites, disposition qui ne se voit presque jamais chez les Macroures; enfin elles sont ordinairement assez distinctes de la région stomacale, tandis que chez les Macroures elles sont presque toujours confondues avec celles-ci.

Dans ce dernier groupe, l'anneau ophthalmique est en général libre au devant du bord frontal de la carapace, et recouvert seulement en dessus par un prolongement rostral de ce bord. Chez les Brachyures proprement dits, il est au contraire constamment caché dans une sorte de gaîne transversale formée par la réunion d'un prolongement médio-inférieur du front avec une portion avancée de l'anneau antennulaire. Les pédoncules oculaires s'insèrent par conséquent dans un cadre circulaire situé de chaque côté de la région frontale ; enfin la portion adjacente de la carapace est, dans la plupart des eas, disposée de facon à former deux fosses

profondes appelées *orbites*, dans lesquelles les yeux peuvent se loger plus ou moins complétement, disposition qui est extrêmement rare chez les Macroures.

Chez les Brachyures proprement dits, les antennes de la première paire, ou autenuules, naissent chacune dans une fossette ménagée sous le front, et plus on moins complétement séparée des orbites par la portion basilaire des antennes externes. Leur premier article est très large, mais peu saillant, et les deux articles suivants, courts, grêles et cylindriques, forment une petite tige condée qui se termine par deux appendices rudimentaires, et se replie dans la partie supérieure de la fossette dont il vient d'être question. Chez les Macroures typiques, ces antennes sont toujourgrandes, allongées, libres à leur base, et incapables de se replier sons le front, où il n'existe aucune cavité pour les recevoir.

Les antennes externes sont également très courtes chez les Brachyures proprement dits, et an contraire très grandes chez les Macroures. Chez les premiers, leur article basilaire est presque toujours enclavé entre l'angle externe du front et la partie interne d'un prolongement sous-orbitaire de la carapace; souvent mème il se soude à ces parties, tandis que chez les autres ce premier article est libre et saillant en avant du front. Chez les Brachyures, la tigelle terminale de ces appendices est presque toujours plus ou moins rudimentaire, et le tubercule auditif qui occupe leur base est petit et discoïde. Chez les Macroures, cette tigelle est au contraire en général très longue, et le tubercule auditif est représenté par un tron à bords saillants.

Les pattes-mâchoires externes présentent aussi des différences très considérables dans ces deux divisions principales de l'ordre des Décapodes. Chez les Macroures, leur tige interne est toujours plus ou moins pédiforme; ses second et troisième articles sont grêles et prismatiques, et sa portion terminale, constituée par les trois derniers articles, est grande et allongée. Chez les Brachyures typiques, ces organes sont au contraire larges, courts et operculiformes; leurs second et troisième articles se dilatent, de façon à constituer une sorte de convercle destiné à clore en dessous la fosse buccale, et leur portion terminale est plus ou moins rudimentaire et palpiforme.

Dans le groupe naturel formé par ces derniers Décapodes, le plastron sternal est large et bien développé; il n'est linéaire entre la base d'aucune des paires de pattes, et son dernier segment n'est amais mobile sur le pénultième, qui à son tour est toujours soudé aux autres anneaux du thorax. Chez les Macroures, le plastron sternal est souvent linéaire, et n'offre jamais une largeur considérable entre la base des pattes antérieures; enfin il arrive souvent que son dernier segment est libre et mobile.

L'abdomen dans ces deux groupes ne diffère pas seulement, à raison de la grandeur et de la conformation de sa partie terminale; on remarque aussi des dissemblances très grandes dans les caractères fournis par son système appendiculaire. Chez les Brachynres,

existe chez la femelle une paire de fausses pattes sur chacun des quatre premiers segments de cette région du corps, mais on n'en trouve jamais sur les anneaux suivants. Enfin, chez le mâle, le nombre de ces appendices est encore plus réduit, et il n'en existe que sur les deux premiers anneaux abdominaux, où ils constituent des organes copulateurs. Chez les Macroures, ces membres sont toujours disposés par paires; mais ils ne manquent sur ancun des six premiers anneaux de l'abdomen, et ceux de la dernière paire, ainsi que je l'ai déjà dit, constituent avec le septième anneau une large nageoire caudale composée de cinq pièces, dont la médiane est formée par cet anneau, et les latérales, portées de chaque côté sur un article commun, sont les branches terminales des fausses pattes du pénultième segment.

Dans tout ce qui précède, il n'a été question que des représentants typiques des deux groupes secondaires de l'ordre des Décapodes. Mais, ainsi que je l'ai déjà dit, il existe à côté de chaeune de ces grandes divisions un groupe satellite on anormal, composé d'espèces dont l'organisation se trouve modifiée par dégradation et par des emprunts faits à d'autres types.

Ainsi ou connaît un certain nombre de Décapodes dont l'abdomen ue constitue pas chez l'adulte un organe de natation, et dont la forme générale du corps se rapproche beaucoup de celle des Brachyures proprement dits, mais dont le mode d'organisation ressemble sons beaucoup de rapports à celui des Macroures. Chez ces Brachyures de transition, l'appareil génital de la femelle est dépourvu de poche copulatrice, organe qui, constant chez les autres Brachvures, manque toujours chez les Macroures. Les oviductes, au lieu de s'ouvrir au dehors par des orifices creusés dans le plastron sternal, se terminent dans l'article basilaire des pattes de la troisième paire comme chez les Macroures. Les branchies naissent sur le pénultième anneau thoracique, aussi bien que sur les précédents, et souvent elles se disposent en faisceaux sur plusieurs rangs, à peu près comme chez les Macroures. La concentration du système nerveux est moins grande que dans le groupe normal. Le plastron sternal est parfois linéaire dans sa moitié postérieure, et d'autres fois il reste incomplet, le dernier segment thoracique ne se soudant pas aux autres. La conformation de la région faciale se rapproche souvent beaucoup de ce que nous ayons yn chez les Macroures. Enfin il existe anssi des particularités de structure remarquables dans la région abdominale : tantôt on y aperçoit chez l'adulte, entre le sixième et le septième segment, des pièces fégumentaires qui correspondent à l'article basilaire des appendices du pénultième segment, qui, chez ces animaux à l'état de larves, constituent une nageoire caudale en éventail comme chez les Macroures, mais qui s'atrophient par les progrès de l'âge 1. D'autres fois tous les appendices abdominaux disparaissent complétement chez le mâle, et ne se développent que d'un seul côté chez la femelle, de façon à être tous impairs (2).

Dans le groupe anormal du type Macroure, le pénultième segment de l'abdomen porte toujours une paire d'appendices bifides, mais il ne constitue jamais un organe locomoteur puissant, et ne se termine que rarement par une nageoire en éventail. Quelquefois la forme générale du corps se rapproche beaucoup de celle des Brachyures, et l'abdomen, aplati et médiocrement développé, se replie sous le plastron sternal (3); d'autres fois l'abdomen est

<sup>(1)</sup> Exemple : les Dromies (voy. l'Atlas du Règne animat, Caustracès, pl. \$0, tig. 1º°.

<sup>(2)</sup> Chez les Lithodes (voy. Milne Edwards et Lucas, Description des Crustacés nouveaux du Muséum, dans Arch. du Muséum, t. II, pl. 16, fig. 2).

<sup>(3</sup> Ex.: Por cellane (voy. Règne anim., Caustaces, pl. 46, fig. 2).

gros et allongé comme chez les autres Macroures, mais ses téguments restent presque entièrement à l'état membraneux; ses muscles sont atrophiés, et les fausses pattes de tous les segments qui précèdent le pénultième ne se développent que d'un seul côté du corps, on manquent même complétement (1). Enfin il existe encore d'autres caractères d'une importance moindre, sur lesquels je reviendrai lorsque je m'occuperai spécialement de ces animaux.

#### CHAPITRE It.

Gonsidérations générales sur les Décapodes brachyures, et sur leur division en familles.

#### \$ I.

Les Décapodes brachyures forment, comme je l'ai déjà dit dans le chapitre précédent, deux groupes naturels : l'un comprenant les espèces typiques, et pouvant être désigné sous le nom de section des Brachyures proprement dits; et l'autre correspondant à la division des Anomoures aptérures de M. Milne Edwards, et constituant la section des Brachyures anormaux.

Je ne reviendrai pas ici sur les caractères communs de tous ces Décapodes à abdomen plus ou moins rudimentaire, ni sur les traits distinctifs propres aux deux groupes dont je viens de parler, et je passerai tout de suite à l'examen de la classification intérienre de la première de ces sections, qui est à la fois la plus importante et la plus nombreuse en espèces.

Pour mettre la classification des Brachyures normaux en harmonie avec la valeur des modifications de structure qui s'observent chez ees animaux, il me paraît nécessaire d'en former deux groupes principaux, caractérisés à la fois par la conformation générale du corps et par le mode d'organisation de l'appareil respiratoire.

Chez les uns, que j'appellerai les Brachyures macrocéphalés, la region faciale est toujours bien développée; les yeux sont gros et

<sup>(1)</sup> Exemple: Pagurus (voy. Regne anim., Crustices, pl. 44, fig. 2.

allongés; l'épistome est bien distinct; la fosse buccale ne présente de chaque côté qu'une seule gouttière respiratoire servant à la sortie de l'eau qui a baigné les branchies; et enfin il existe toujours au devant de la base des pattes autérieures un orifice inspirateur, qui loge un prolongement de l'article basilaire des pieds-mâchoires externes (I).

Chez les autres, que, par opposition aux précédents, on peut appeler les Brachyures microcéphalés, la région faciale est presque rudimentaire; les yeux sont d'une petitesse extrême; l'épistome est à peine distinct (2); la fosse buccale est creusée de chaque côté de deux gouttières parallèles, dont l'une sert à l'entrée de l'eau nécessaire à la respiration, l'autre à la sortie de ce liquide (3); enfin les chambres branchiales sont complétement fermées en avant des pattes antérieures, aussi bien qu'au-dessus de la base des pattes suivantes, et l'article basilaire des pattes-màchoires externes ne présente pas en dehors un prolongement analogue à celui qui, chez les Brachyures macrocéphalés, sert à fermer l'orifice inspirateur. Cette division extrèmement naturelle, et dont tous les membres se ressemblent beaucoup par la forme globulaire de leur corps, est peu nombreuse en espèces, et ne constitue qu'une seule famille, celle des Leucosiens.

Les Brachyures macrocéphalés sont au contraire très nombreux, et leur organisation se diversifie davantage. Ils me semblent devoir être rangés en deux séries paralléliques, dont les différents termes se correspondent d'une manière remarquable, et peuvent être cités comme de nouveaux exemples à l'appui des vues de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire relatives aux méthodes zoologiques.

La première de ces séries comprend tous les Brachyures normaux, dont le cadre buccal est large en avant, aussi bien qu'en arrière, de façon à avoir une forme à peu près currée. Je donnerai à ces Brachyures le nom d'*Eustomés*.

La seconde de ces séries, comprenant les espèces que je pro-

- (1) Voy. Règne anim., Crustacés, pl. 3, fig. 2 et 3.
- (2) Ibid., CRUSTACES, pl. 24 et 25.
- (3) Milne Edwards, Recherches sur le mécanisme de la respiration chez les Crustacés (Ann. des sc. nat., 2° série, 1839, t. Xt, p. 129, pl. 4, fig. 2 et 3,.

pose d'appeler les *Oligorhynques*, se distingue des précédents par la forme triangulaire du cadre buccal, et sous ce rapport a beaucoup de ressemblance avec les Brachyures microcéphalés.

Les Brachyures Eustomés forment trois groupes ou tribus (1), savoir :

- 1º Les Cyclométopes (2), qui ont la carapace très large et régulièrement arquée en avant, tandis qu'elle se rétrécit beaucoup en arrière; le front en général horizontal et élargi; les orbites dirigées obliquement en haut et en avant; les régions hépatiques très développées, et occupant presque toujours au moins la moitié de la portion latérale du bouclier dorsal; l'épistome très court, beaucoup plus large que long, et n'atteignant pas à beaucoup près en avant le niveau du bord inférieur des orbites; l'abdomen du mâle occupant toute la largeur de l'espace compris entre la base des pattes postérieures; enfin les orifices de l'appareil mâle pratiqués dans l'article basilaire de ces derniers appendices.
- 2º Les Catométopes (3), dont la carapace est en général quadrilatère ou ovoïde; les régions hépatiques rudimentaires; le front rabaltu, les orbites dirigées en avant; l'abdomen du mâle souvent beaucoup moins large que la portion du plastron sternal comprise entre la base des pattes postérieures; enfin les orifices génitaux mâles placés presque toujours sur ce plastron, ou se continuant avec une gouttière transversale creusée dans celui-ci, et renfermant les verges.
- 3° Les Oxyrhynques (4), qui ressemblent aux Cyclométopes par la disposition de l'abdomen et des orifices génitaux du mâle, mais s'en distinguent par la forme de la carapace qui se rétrécit antérieurement, et se termine presque toujours par un prolongement

<sup>(1)</sup> Ces divisions correspondent aux familles désignées sous les mêmes noms dans la classification de M. Milne Edwards (*Hist. nat. des Crustacés*, t. 1, p. 263).

<sup>(2)</sup> Exemple: Carpillus maculatus (Règne anim., Crustacès, pl. 11, fig. 2), et Portunus puber (op. cit., pl. 10, fig. 2).

<sup>(3)</sup> Exemple: Grapsus pictus (op. cit. pl. 22, fig. 1, 13, 15, 1c).

<sup>(4)</sup> Exemple: Maia squinado (op. cit., pl. 30, fig. 2), et Pisa armota (op. cit., pl. 28, fig. 1).

frontal en torme de rostre ; les orbites sont dirigées en dehors ; les régions hépatiques sont rudimentaires ; enfin l'épistome est très grand et carré.

Chacune de ces tribus se subdivise en deux familles : ainsi les Cyclométopes, suivant qu'ils ont les pattes postérieures organisées pour la natation ou pour la marche, constituent la famille des *Portunieus* et celle des *Cancérieus*.

Les Catométopes présentent deux types principaux, celui des *Ocypodiens*, et celui des *Grapsoïdiens*, caractérisés par des différences dans la conformation du thorax, et par d'autres particularités de structure sur lesquelles je reviendrai avec détail dans le chapitre destiné à l'histoire de ces animaux.

Enfin, les Oxyrhynques peuvent être partagés en *Inachoïdiens* et en *Parthénopiens*, qui diffèrent entre eux par la disposition de l'article basilaire des autennes externes, la grandeur relative des pattes, etc.

A chacune des tribus des Brachyures Eustomés dont je viens de parler paraît correspondre un groupe de même valeur formé par les Oligorhynques : ainsi, dans cette dernière division, les Corystiens sont les représentants des Oxyrhynques, les Calappiens des Cyclométopes, et enfin les *Dorippiens* des Catométopes. Ces dermiers ne forment qu'une seule famille; mais la tribu des Corystiens et celle des Calappiens se composent chacune de deux petites familles qui paraissent être les termes correspondants des divisions dont je viens de parler comme existant chez les Oxyrhynques et les Cyclométopes : ainsi il y a des Calappiens marcheurs et des Calappiens nageurs, comme il v a des Cyclométopes conformés pour ces deux modes de locomotion, e'est-à-dire des Cancériens et des Portmiens. Chez les Corystiens, il y a aussi deux formes secondaires qui correspondent aux deux familles de la tribu des Oxyrhynques : en effet, les Atélécycliens sont comparables aux Parthénopiens, et les *Corystiens* proprement dits aux Inachoïdiens.

Lorsque je traiterai de la classification des Brachyures anormaux, je ferai voir que les diverses familles de la série des Oligorhyuques ont aussi leurs représentants dans ce groupe satellite.

Dans le tableau ci-joint, je rappelle les principaux caractères

extérieurs les plus apparents des coupes successives établies amsidans le sous-ordre des Brachynres, et conduisant aux familles naturelles dont l'étude va maintenant nous occuper. Ce tableau facilitera la détermination des espèces, et fera mieux ressortir le parallélisme des séries dont je vieus de parler.

#### 1" BRACHYURES MACROCÉPHALÉS.

Région faciale bien développée, yeux gros et allongés; épistome bien distinct; chambre branchiale ouverte au devant des pattes de la première paire.

#### SÉRIE DES EUSTOMÉS.

Cadre buccal ne se rétrécissant pas en avant.

#### 1re Tribu. - Cyclométopes.

Carapace large, régulièrement arquée en avant, rétrécie en arrière; front en général horizontal et élàrgi, orbites dirigées en avant. Abdomen du mâle occupant toute la largeur du bord postérieur du plastron sternal.

1" Famille. — Portuniens.

Pattes postérieures natatoires.

2º Famille. — Cancériens.

Pattes postérieures ambulatoires.

#### 2º Tribu. — Catométopes.

Carapace quadrilatère ou ovoïde; front rabattu, orbites dirigées en avant. Abdomen du mâle souvent beaucoup moms large que le bord postérieur du plastron sternal.

1 re Famille. - Ocypodiens.

Thorax très élargi en arrière. Abdomen du mâle étroit, etc.

2º Famille. — Grapsoïdiens.

Thorax peu élargi en arriere. Abdomen du mâle large.

#### 3° Tribu. — Oxyrhynques.

Carapace rétrécie en avant et terminée par un prolongement frontal en forme de rostre; orbites dirigées en dehors.

#### SÉRIE DES OLIGORHYNQUES.

Cadre buceal se rétrécissant en avant.

#### 11º ΓRIBU. → HÉPATIENS.

Carapace large et arquée en avant ; antennes externes très petites.

1re Famille. - Matutiens.

Pattes postérieures natatoires.

2º Famille. — Hepatiens.

Pattes postérieures ambulatoires.

#### 2° TRIBU. — DORIPPIENS.

Carapace presque quadrilatère ; antennes externes très grandes.

Une scule famille.

#### 3° TRIBU. — CORYSTIENS.

Carapace allongée ou circulaire; antennes externes très grandes; front en général rostriforme. 1re Famille. - Inachovliens.

Article basilaire des antennes externes très grand : mains lisses et presque cylindriques ; pattes ambulatoires souvent très longues.

2º Famille. - Parthénopiens.

Article basilaire des antennes externes très petit; mains prismatiques et tres tuberculeuses; pattes ambulatoires courtes. 1<sup>re</sup> Famille.—Corystiens proprement dets.
Carapace étroite et allongée.

2º Famille. — Atélécycliens. Carapace presque circulaire.

#### 2º BRACHYURES MICROCÉPHALÉS.

Région faciale très petite, yeux presque rudimentaires; épistome à peine distinct; chambre branchiale comptétement fermée au-dessus de la base de toutes les pattes et ne communiquant au dehors que par la fosse buccale.

Famille unique: Leucosiens.

§ 11.

En examinant la distribution géologique des Crustacés, on aurant pu, au premier abord, se eroire en droit d'y voir la confirmation de la loi du perfectionnement graduel des organismes, loi qui a été si longtemps admise, mais dont les recherches des naturalistes du xix siècle ont démontré le peu de fondement. En effet, si ce sont les Trilobites qui ont peuplé les mers des époques siluriennes, dévoniennes et même carbonifères, ce sont principalement les Brachyures qui ont vécu aux époques tertiaires, tandis que la formation secondaire était remarquable par l'abondance des Macroures. Il y a environ vingt aus, on croyait même que les Crustacés brachyures normaux étaient cantonnés dans ces couches tertiaires, et que, si on les retrouvait jusque dans les formations actuelles, ils ne descendaient pas plus bas dans la série des terraius, et que les assises de la craie, par exemple, n'eu renfermaient jamais (1). Mais les découvertes les plus modernes ont fait voir que, pour

<sup>(1)</sup> Voy. Milne Edwards, Note sur les Crustacés fossiles (Journal de l'Institut, 1837, t. V, p. 255).

les Crustacés brachyures, il en était de même que pour les Mammifères, que l'on croyait aussi limités à l'époque tertiaire, et qui se sont montrés dans des couches de plus en plus anciennes. S'il est vrai que l'abondance des Brachyures ait été plus considérable pendant la période tertiaire, il n'est pas dit cependant que leur ancienneté ne soit pas plus grande, et qu'ils ne descendent pas dans les terrains secondaires. En effet, on en rencontre jusque dans les couches inférieures de la craie, et, même à cette époque, certaines familles, celle des Corystiens par exemple, s'y sont montrées en plus grande abondance peut-être que dans les mers actuelles.

Ainsi, à l'époque crétacée inférieure, dans les terrains néocomiens du département de l'Yonne, on a signalé l'existence d'un Crabe de la famille des Cancériens, et appartenant au genre Xantho (1). Jusqu'à présent, il paraîtrait être le premier représentant des Brachyures normaux qui se serait montré à la surface du globe.

Le gault abonde en Crustacés Oligorhynques: ainsi on y rencontre souvent des Corystiens; mais j'ai pu aussi y constater l'existence de quelques membres de la série des Eustomés appartenant à la famille des Cancériens, et ayant une grande analogie avec quelques Zozymes vivants. On voit donc déjà que les Brachyures normaux, du moment qu'ils ont peuplé la surface du globe, n'ont pas été représentés seulement par leurs types les plus dégradés, puisqu'à côté des Corystiens, on trouve des Cancériens, qui se placent, comme perfectionnement organique, presque en tête de la classe des Crustacés.

La richesse carcinologique des couches les plus inférieures du terrain crétacé proprement dit a été comparativement assez grande. Indépendamment de nombreux Macroures, on rencontre des Corystiens, des Cancériens et des Grapsoïdiens, dans les assises des grès verts du Maine, qui sont, comme on le sait, à peu près de

<sup>(1)</sup> Voy. Robineau-Desvoidy, Mémoire sur les Crustacés du terrain néocomien de Saint-Sauveur en Puisaye (Ann. de la Société entomologique, 2° série, t. VII, p. 95).

ta même époque que celles de la craie glancomieuse de Rouen, du Havre, etc. Dans ces dernières couches cependant, on n'a trouvé jusqu'à présent aucun représentant bien constaté du type des Brachyures; il en est de même pour les dépôts de la craie marneuse et de la craie blanche de France; on y trouve bien quelques Crahes, mais jusqu'à présent ces animanx appartiennent tous au groupe des Brachyures aucrmaux, groupe qui, comme je l'ai déjà exposé, établit le passage entre le sous-ordre des Brachyures et celui des Macroures. La formation crétacée supérieure de Maestricht renferme quelques Corystiens remarquables par les ornements de la carapace; mais ils y sont relativement rares.

A l'époque tertiaire, au contraire, ces Crustacés deviennent beaucomp plus abondants, et peuvent quelquefois caractériser certaines conches. Il est des localités où l'ou en rencontre en quantité remarquable, surtout dans les sédiments du terrain tertiaire inférieur ou éocène.

Depuis une époque déjà reculée, on connaît les Crustacés qui se trouvent dans les assises de l'argile de Londres, principalement à L'île Sheppey, près de l'embouchure de la Tamise, et aujourd'hui que l'on a exploité avec persévérance et attention cette conche remarquable par ses richesses paléontologiques, on voit que sa l'anne carcinologique se composait de nombreuses espèces appartenant à différentes familles des Brachyures normaux : on y trouve, en effet, des Portuniens, des Cancériens, des Corystiens. M. Th. Bell, à qui l'on doit un travail important sur ce sujet, décrit même au individa qu'il rapporte à la tribu des Oxyrhynques, à côté du genre Mithrax. Mais, d'après l'examen de la figure que le célèbre carcinologiste anglais en a donné (4), je suis tenté de rapporter ce Crustacé plutôt à la grande division des Brachyures Microcéphalés, et de le placer à côté des Lencosies. Les Oxyrhynques ne sont pas représentés à l'état fossile, et les Crustacés qui jusqu'à présent ont été donnés comme appartenant à cette tribu, se sont vus bientôt transportés dans d'autres groupes.

<sup>(1)</sup> Voy. Th. Bell, A Monogr. of the Fossil Malacostraveous Crustacea of Great Britain part. I, pl. 5, fig. 10 et 11,

Le calcaire grossier des environs de Paris est au contraire très pauvre en Crustacés de cette section des Brachyures typiques. Jusqu'ici j'en connais seulement, je ne dirai pas trois espèces, mais trois individus se rapportant chaeun à une espèce différente. Deux appartiement à la famille des Cancériens : ce sont le Pseudocarcinus Chauvini que P. de Berville a fait connaître, et un Crabe que M. Hébert a bien voulu me communiquer, et qui se rapporte à un des genres si abondants dans l'île Sheppey, le genre Xanthopsis de Mac Coy. Enfin la troisième espèce appartient à la famille des Corystiens, et provient de la collection de M. E. Chevalier.

Il paraîtrait cependant que l'époque où se formaient les dépots du calcaire grossier a dû être beaucoup mieux pourvue en Crustacès que l'on ne pourrait le croire au premier abord : car on trouve souvent dans le sable coquillier un grand nombre de débris de pinces, dont quelques-uns appartenaient évidemment à des Brachyures. Plusieurs, si l'on en juge par la grosseur de certrains fragments, devaient être d'une taille considérable.

Les sables supérieurs aux calcaires grossiers, appelés sables moyens ou de Beauchamp, n'ont présenté jusqu'à présent que deux espèces du groupe qui nous occupe. L'une appartient à la famille des Portuniens, et a été désignée par Desmarest sous le nom de Portunus Hericarti. J'ai eru devoir la considérer comme le type d'un genre particulier, que j'appelle Psammocarcinus. L'autre appartient au groupe des Crabes quadrilatères, et forme un genre que j'ai désigné sous le nom de Psammograpsus 1). Ces deux espèces se rencontrent en très grande abondance sur certains points, surtout le Psammocarcinus Hericarti. On trouve aussi dans des dépôts analogues quelques débris de très grosses pinces qui devaient appartenir à une autre espèce.

Les couches du terrain nummulitique sont remarquables par leur richesse carcinologique ; à elles seules elles ont fourni la plus

<sup>(1)</sup> Voy. Alph. Milne Edwards, Note sur quelques Crustacés fossiles des sables de Beauchamp (Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, 1860 1. LI. p. 92).

grande partie des Brachynres typiques fossiles connus. Partont où ces couches se rencontrent, on y a signalé au moins quelques Crabes, et souvent ces animaux y sont plus abondants et plus caractéristiques que tous les autres fossiles que l'on pent y découvrir.

Ainsi en France, dans le département des Landes, près de Saint-Sever, on trouve, avec une abondance remarquable, une espèce de ce même genre Aanthopsis, dont nous avons déjà signalé l'existence dans les couches de l'île Sheppey. A cette espèce s'en trouve associée une autre qui est cependant beaucoup plus rare, et qui appartient aussi à la grande famille des Cancériens. Les environs de Dax, dans le même département, ont été signalés depuis longtemps comme renfermant quelques Crustacés fossiles; l'espèce la plus abondante a été décrite par Desmarest sous le nom de Cancer quadrilobatus. On y rencontre encore quelques autres Crabes; j'y ai constaté l'existence d'une espèce de Xanthe et de quelques autres Crustacés de la même famille, parmi lesquels je signalerai le Cancer Boscii de Desmarest.

Mais c'est surtout dans le nord de l'Italie que les Brachyures normaux sont abondants. Les environs de Vérone et ceux de Vicence sont comms pour leur richesse carcinologique; on y rencontre en abondance le Cancer punctulatus de Desmarest, et même le Cancer Boscii, que nous avons déjà vn exister aux environs de Dax. Outre ces espèces, que je puis appeler caractéristiques, il y en a encore un grand nombre dont je ne parle pas ici, à cause de la rareté de leurs représentants.

Dans le Vicentin, à Salcedo et à Monte-Bolca, la faunc est différente; on n'y voit plus le *Cancer punctulatus*, ni le *Cancer Boscii;* mais on y rencontre beaucoup d'espèces nageuses appartenant à la famille des Portuniens.

En Suisse, sur les bords du lac de Thun, le terrain nummulitique renferme en abondance le même *Cancer punctulatus* que l'on trouve à Vérone. Jusqu'ici cette espèce est la seule dont j'aie pu constater la présence dans ces couches.

En Istrie, en Dalmatie, dans l'île de Malte, les espèces sont les mêmes que dans le Véronais.

La faune carcinologique d'Italie, quoique présentant quelques espèces identiques avec celles du midi de la France, en possède d'autres qui lui sont propres, et l'on n'y a pas encore signalé certains Brachyures fossiles qui ont été rencontrés dans notre pays. Ainsi on n'a jamais trouvé en Italie ces Crustacés du genre Xanthopsis, que nous avons vus si communs dans l'argile de Londres, dans les couches marneuses de Saint-Sever, dont nous avons retrouvé les traces à l'époque du calcaire grossier, et que nous verrous exister dans le terrain nummulitique de Bavière. Et réciproquement, quelques-unes des espèces de Vérone n'ont pas été trouvées en France, le Cancer punctulatus entre autres.

Le terrain nummulitique du Kressenberg en Bavière a fourni différents Brachyures fossiles; on y a trouvé, comme je viens de le dire, une espèce du genre *Xanthopsis*, qui paraît ainsi avoir caractérisé un vaste horizon à l'époque éocène. Quelques espèces de ce genre auraient véen alors sur les côtes d'Angleterre, de France et de Bavière, puis ce type aurait disparu, car on n'en trouve aucun représentant dans les mers actuelles.

En Égypte, les couches calcaires du terrain nunmulitique sont assez riches en Brachyures, se rapportant tons à deux espèces, l'une spéciale à ce pays, l'autre commune à la France, à l'Italie, et peut-être aussi aux Indes : e'est le *Cancer Boscii*, ou du moins une espèce très voisine. Ce Crustacé n'est pas le seul qui se rencontre dans le nummulitique de l'Inde; MM. d'Archiae et J. Haime y ont encore signalé deux autres Brachyures appartenant également à la famille des Cancériens, et rangés dans le genre *Arges*.

En résumé, nous voyons que presque partout où le terrain nummulitique est bien développé, il présente un assez grand nombre soit d'espèces, soit de genres de Brachynres, et que presque tous se rapportent à la tribu des Cyclométopes: ce sont en majeure partie des Cancériens associés à quelques Portuniens. Les Catométopes y sont représentés, mais d'une manière moins considérable; enfin on n'y a jusqu'à présent rencontré aucun représentant de la tribu des Oxyrhynques. Les Corystiens, que nous avous vus exister presque seuls à l'époque secondaire, n'ont pas encore été trouvés dans le terrain qui nous occupe; il est

cependant probable qu'ils y existaient, car on en a signalé la présence dans des couches à peu près contemporaines, c'est-àdire dans le calcaire grossier et l'argile de Londres.

Jusqu'à présent on ne connaît que peu de Brachyures normanx de l'époque miocène, car la plupart de ceux que l'on avait donnés comme provenant de ce terrain dans le midi de la France appartiennent en réalité au nummulitique. Ainsi le Cancer quadrilobatus (Desm.), qui se rencontre aux environs de Dax, dans une marne bleuâtre, avait été considéré comme appartenant au miocène. Les marnes dans lesquelles il se trouve sont placées immédiatement au-dessous d'un banc de faluns, mais ne se rattachent pas à cette formation; elles font partie du terrain nummulitique, comme on peut s'en assurer en suivant cette assise sur une certaine distance, car alors on la voit se relier avec les conches mieux caractérisées et plus riches en fossiles, telles que celles que l'on rencontre aux environs de Saint-Sever. D'ailleurs, quoiqu'il y ait dans ces marnes de Dax très peu de fossiles, on peut, en cher chant avec soin, y trouver de petites Térébratules propres au terrain nummulitique. .

M. E. Sismonda a fait connaître du terrain miocène du Piémont un certain nombre de Brachyures appartenant à la famille des Cancériens, tels que le *Platycarcinus antiquus*, le *Xantho Edwardsii*.

La colline de Turin a fourni aussi le premier Leucosien fossile bien caractérisé que l'on ait encore signalé dans la série des terrains; il ne peut rentrer dans aucun des genres vivants, mais à cause de sa ressemblance avec les *Myra*, je proposerai de lui donner le nom de *Palæomyra bispinosa* (1).

Il est très fréquent de rencontrer au milieu des coquilles des faluns de la Tourraine, de l'Anjou ou de Bordeaux, des doigts et des mains de Crabes, dont quelques—unes se rapportent au genre Sculla.

Aux environs de Montpellier, on trouve dans des marnes bleues

(1) Desmarest a décrit sous le nom de Leucosia Prerostiana un petit Crabe trouvé dans les marnes de Montmartre; mais comme il n'avait à sa disposition qu'un moule intérieur, sur lequel il n'avait pu observer ni le front, ni les orbites, il reste quelques doutes sur le genre auquel doit se rapporter ce fossile.

marines, à peu près contemporaines des dépôts dont je viens de parler, des carapaces ordinairement aplaties appartenant à un Crustacé de la famille des Cyclométopes nageurs, c'est-à-dire à celle des Portuniens.

La faune carcinologique du terrain pliocène est jusqu'à présent assez mal représentée. Cependant dans les marnes subapennines de Sardaigne, on rencontre en assez grande abondance un Portunien du genre Neptunus. En Afrique, M. Deshayes a recueilli aux environs d'Oran, à la partie inférieure du pliocène, un magnifique Crabe ayant une grande analogie avec le Platycaveinus Edwardsii de M. Bell, actuellement vivant sur les côtes du Chili; je désignerai cette nouvelle espèce sous le nom de P. Deshayesi.

Dans les couches du terrain quaternaire, on trouve pen de Crustacés. Cependant en Sicile, aux environs de Palerme, à la Starza di Pozzuoli, au pied du Monte-Pelegrino, on rencontre dans un dépôt arémacé pétri de coquilles dont la plupart vivent encore dans la Méditerranée, un assez grand nombre de débris de Crabes, appartenant à diverses espèces qui vivent encore aujour-d'hui sur les mêmes plages, et c'est à peine si ces carapaces sont fossilisées; cependant elles ne paraissent pas dater de l'époque actuelle, car, depuis les temps historiques, les rivages de la Sicile n'ont pas subi de modifications aussi importantes que celles qu'il aurait fallu pour amener la mer jusqu'au Monte-Pelegrino, et pour émerger ensuite ce rivage.

Parmi les Crustacés qui proviennent de ces dépôts, j'ai constaté l'identité de quelques-uns de ces débris avec le Maia squinado, le Xantho flovidus, le Gonoplax rhomboides, l'Ilia nucleus, la Calappa granulata, qui aujourd'hui habitent les mêmes régions (1). Il serait utile d'avoir des renseignements plus précis sur la position géologique exacte de ces eouclies.

Enfin de nos jours même paraissent se former des dépôts remarquables par la quantité de Crustacés brachyures qu'ils renferment. Sur divers points des côtes de la mer des Indes et de la

<sup>(1)</sup> Plusieurs de ces débris ont été rapportés de Sicile par M. Rutimeyer, et se trouvent dans le Musée d'histoire naturelle de la ville de Berne.

mer de Chine, c'est-à-dire à Tranquebar, dans la presqu'île de Malacca; sur les côtes de la Chine, du Japon et des îles Philippines, etc., on trouve, empâtés dans une argile calcaire bleuàtre et remarquablement dure, de nombreux Crabes appartenant à des espèces, les unes vivant encore sur les mêmes rivages, les autres dont on ne retrouve plus de représentants dans nos mers, et il est peu probable qu'on arrive jamais à les y rencontrer, car les individus fossiles de cette espèce sont trop nombreux pour que l'on puisse penser que si les vivants ont échappé aux recherches, e'est à cause de leur rareté. Dans la roche qui englobe ordinairement ces Crabes se trouvent souvent des coquilles quelquefois complétement intactes et parfaitement conservées, qui sont identiques avec celles qui habitent aujourd'hui les mêmes parages. Je n'ai encore pu constater l'identité de ces Crustacés fossiles avec les vivants que pour deux espèces appartenant l'une à la famille des Portuniens, l'autre à celle des Leucosiens. La première est la Scylla serrata que Desmarest et M. Reuss avaient prise pour une espèce particulière, et que le premier de ces anteurs avait décrite sous le nom de Portunus leucodon; la seconde est l'Ixa canaliculata.

Les espèces, dont on ne retrouve plus de représentants vivants, sont plus nombreuses, et appartiennent presque toutes à la division des Catométopes. La plus abondante de toutes est saus contredit le *Macrophthalmus Latreillei*, dont il n'est pas de collection qui ne possède au moins quelques individus; la plupart des autres espèces ont aussi été décrites par Desmarest.

Malhenreusement nous n'avons aucun renseignement sur le gisement de ces fossiles; il serait très curieux d'étudier non-seu-lement leur stratigraphie, mais encore leur véritable position géographique, si les dépôts se trouvent sur le rivage mème de la mer on à quelque distance, quels sont les débris organiques auxquels ils sont associés, etc. Il est à espérer que d'ici à quelque temps cette lacune pourra être comblée. Avant de partir pour une longue exploration scientifique du nord et de l'est de l'Asie, MM. Meynier et L. d'Eichthal ont reeneilli tous les renseignements nécessaires pour pouvoir étudier avec fruit ces dépôts,

et ils m'ont fait espérer qu'ils feraient des recherches en vue d'éclaireir ce point encore obscur de l'histoire de la géologie.

#### CHAPITRE III.

DES CRUSTACÉS PODOPHTHALMAIRES DE LA SECTION DES DÉCAPODES BRA-CHYUBES CONSTITUANT LA FAMILLE NATURELLE DES PORTUNIENS.

# § I.

# DES LIMITES NATURELLES ET DES CARACTÈRES DE LA FAMILLE DES PORTUNIENS.

Le geure *Portunus*, établi en 4790 par Fabricius (1) pour recevoir un certain nombre de Brachyures nageurs, que Linnée plaçait dans son grand genre *Cancer*, est un groupe parfaitement naturel ; aussi la plupart des zoologistes de l'époque actuelle, tout en modifiant parfois ses limites, l'ont-ils adopté. Mais aujourd'hui on s'accorde généralement à reconnaître qu'il doit occuper un rang plus élevé dans la hiérarchie des divisions carcinologiques, et qu'il doit être considéré comme constituant une famille ou tout au moins une sous-famille particulière composée de plusieurs genres différents.

Ainsi, dans la classification des Crustacés proposée par mon père en 483/4, nous voyons que le genre *Portunus* de Fabricius, associé à quelques petits groupes génériques dont l'existence était incomme de ce dernier entomologiste, forme, sous le nom de *tribu des Portuniens*, la seconde section de la famille des Cyclométopes, et comprend tous les Brachyures à carapace arquée antérieurement, qui ont les pattes postérieures élargies et aplaties, de façon à constituer des rames natatoires 2).

Quelques auteurs ont donné à la division des Portuniens des finutes plus étroites, et en ont exclu plusieurs Crustacés qui pré-

<sup>(1)</sup> Supplementum entomologi $\omega$  systematicae, in-8, Hafniae, 1798, p. 363 et suivantes

<sup>.2)</sup> Milne Edwards, Hist. nat. des Crustaces, 1834, t. I, p. 432.

sentent les caractères indiqués ci-dessus, mais diffèrent des espèces typiques par certaines particularités de forme dont l'importance est secondaire. Aiusi, dans le système de classification employé par Dehaan, ce groupe ne comprend ni les Platyoniques, ni les Polybies, que ce zoologiste range dans la division des Corystiens (4); enfin dans le grand ouvrage dont M. Dana a enrichi la science il y a peu d'années, on ne voit aucune division qui corresponde à la tribu des Portuniens de M. Milne Edwards, et ce groupe se treuve remplacé par deux familles, dont l'une conserve le nom de Portunidæ, tandis que l'autre est désignée sous celui de Platyonicidæ.

Ce mode de distribution est moins critiquable que le système de Dehaan, car chacun des groupes ainsi formés est très naturel; mais il me paraît avoir le grave inconvénient de faire disparaître de la classification carcinologique une division qui représente un mode d'organisation particulier et important à signaler, qui est d'un usage très commode, et qui est employée par la plupart des zoologistes, savoir la division des Cyclométopes nageurs.

Je suivrai donc ici la méthode adoptée en 4834 par l'auteur de l'Histoire des Crustacés, et je comprendrai sous le nom commun de Portuniens tous les Cyclométopes, dont les pattes postérieures sont organisées pour la nage, c'est-à-dire terminées par un doigt élargi en forme de rame.

#### § 11.

L'existence de pattes natatoires ne suffit pas à caractériser les Portuniens et un groupe dans lequel on réunirait tous les Brachyures, dont l'appareil locomoteur est disposé de la sorte, serait artificiel (2). En effet, une disposition analogue se rencontre chez divers Décapodes à courte queue, qui dérivent évidemment

<sup>(1)</sup> Dehan, Fauna Japonica, p. 3.

<sup>(2)</sup> C'est pour cette raison que la section des Pinnipèdes ou Crabes nageurs établie par Latreille dans la portion carcinologique de l'ouvrage de Cuvier sur le Règne animal n'a pu être conservée (op. cit., 4<sup>re</sup> édit., t. III, p. 42, 4817, et 2<sup>re</sup> édit., t. IV, p. 30, 1829).

d'antres types familliques. Ainsi les pattes postérieures sont élargies en forme de palettes natatoires on de rames chez les Varunes, qui sont des Grapsoïdiens chez les Matutes, les Orythies, et les Nautilocorystes qui sont des Oxystomes. Mais tous ces Brachyures nageurs s'éloignent des Portuniens soit par la disposition de leur appareil buccal, soit par la forme générale de leur carapace, forme qui dépend principalement, comme on le sait, du degré de déve-loppement relatif des différentes régions viscérales, et correspond par conséquent à des modifications plus ou moins considérables dans la structure des parties intérienres de l'organisme.

Chez les Portuniens, la région antennaire qui loge le cerveau est toujours bien développée; l'épistome est très large, et le cadre buccal n'est jamais triangulaire, ainsi que cela se voit chez les Matutes, les Orythies et les autres Brachyures du groupe des Oxystomes.

Ces particularités de structure, dont les paléontologistes n'ont pas tenu compte, peuveut eu général se constater sur les fossiles tout aussi bien que sur les espèces récentes, et chez ces dernières on remarque aussi que la structure des pieds-màchoires antérieurs est non moins caractéristique (1). Effectivement chez les Oxystomes dont je viens de parler, la branche interne de ces membres s'avance beaucoup plus que ne le fait la branche externe, et prolonge jusque dans le voisinage du front le canal expiratoire dont elle constitue le plancher (2). Chez les Portuniens, au contraire, la branche externe des pieds-màchoires de la première

<sup>(1)</sup> Afin de ne pas trop multiplier les planches qui accompagnent ce travail, j'ai cru devoir ne pas représenter les parties dont la disposition, tout en étant caractéristique, ne peuvent être employées à la détermination des Crustacés fossiles; mais pour bien fixer les idées au sujet de ces particularités de structure, il me paraît nécessaire de citer quelques figures qui les montrent d'une manière nette. En général, je puiserai mes exemples dans l'atlas de la grande édition du Regne animal de Cuvier, ouvrage qui se trouve dans toutes les bibliothèques publiques, et qui contient une série nombreuse de planches relatives à l'organisation des Crustacés publiées par mon père.

<sup>(2)</sup> Voy. le Règne anim., Crustacès, pl. 7, fig. 4 h et 1 f, la branche interne de ces pieds-màchoires est désignée par la lettre a.

paire dépasse ou tout au moins atteint le bord antérieur de la branche interne de ces organes (1). Il est aussi à noter que chez les Portuniens l'espèce d'opercule formé par la portion moyenne des pieds-màchoires externes est toujours au moins aussi large en avant qu'en arrière (2), tandis que chez les Brachyures nageurs de la section des Oxystomes ces parties sont fort rétrécies antérieurement (3).

Le caractère organique essentiel qui sépare les Portuniens des antres Brachymes à pattes natatoires, dont il a été question ci-dessus sons le nom de Varunes, consiste dans le mode de terminaison de l'appareil génital du màle. En effet, chez les Varunes, de même que chez les autres Grapsoïdiens (4), les cauaux détérents s'ouvrent à l'extrémité d'une gouttière creusée dans le plastron sternal de chaque côté de la base de l'abdomen, tandis que chez les Portuniens, ainsi que chez les Cancériens et la plupart des autres Décapodes, l'orifice terminal de ces tubes est pratiqué dans la hauche ou article basilaire des pattes postérieures. Pour bien constater la position de ces ouvertures, il est nécessaire d'écarter l'abdomen du plastron sternal, et par conséquent il est rarement possible de l'apercevoir sur des individus fossiles; mais on peut suppléer à l'absence de ce caractère par l'examen du mode de conformation de la carapace.

Chez les Portuniens, le foie prend un grand développement, et s'étend beaucoup non-seutement en longueur de chaque côté de l'estomac, mais en arrière au-dessus des chambres respiratoires (5). Il en résulte que les parties de la carapace qui correspondent aux lobes latéraux de ce viscère, et qui constituent les régions hépatiques, sont aussi très grandes; par conséquent aussi ce bouclier céphalo-thoracique doit être très large, et se prolonger beaucoup de chaque côté au-dessus de la base des bras. Les bran-

<sup>(4)</sup> Op. cit., pl. 9, fig. 1d.

<sup>(2)</sup> Op. cit , pl. 9, fig. 1 " et 2 " .

<sup>(3)</sup> Op. cit., pl. 7, fig. 1 a et 1 b, pl. 8, fig. 1 a.

<sup>(4)</sup> Exemple: le Grapsus pictus, voy. l'Atlas du Règne anim., Crustwis, pl. 22, fig. 1<sup>4</sup>.

<sup>(5)</sup> Voy, Règne anim., Crustaces, pl. 6, fig. 1, et ci-après pl. 4, fig. 1.

chies, au contraire, ne sont que médiocrement développées, et ne s'avancent pas dans la portion postérieure des chambres respiratoires. Les derniers anneaux du thorax sont en même temps peu développés latéralement, de sorte que les pattes de la dernière paire s'insèrent à peu de distance de la ligne médiane du corps, et il résulte de ces deux dispositions que la partie postérieure des régions branchiales de la carapace est beaucoup moins considérable que la partie antérieure, et que ce bouclier dorsal se rétrécit beaucoup dans le voisinage de la partie postérieure de la région cardiaque et de la base de l'abdomen. La carapace des Portuniens n'est done jamais quadrilatère, ni arrondie postérieurement, mais tronquée obliquement de chaque côté dans la portion correspondant aux trois derniers segments du thorax et à la base des pattes qui dépendent de ces anneaux. La forme générale de ce grand bouelier peut être comparée à celle d'un hexagone allongé et un peu irrégulier, dont le grand diamètre serait dirigé transversalement, et dont les deux angles antérieurs seraient arrondis.

Chez les Brachyures nageurs qui appartiennent à la division des Catométopes, le foie est au contraire fort réduit; les branchies se prolongent obliquement dans la portion postérieure de la chambre respiratoire, et les derniers anneaux du thorax sont très élargis. Il en résulte que les régions hépatiques de la carapace sont rudimentaires, que les régions branchiales sont très développées postérieurement, et que la forme générale de ce bouclier se rapproche de celle d'un quadrilatère.

Les Portuniens ont plus d'affinité avec les Cancériens, et lorsqu'on ne peut constater le mode d'organisation des pattes postérieures dont le doigt est lamelleux chez les premiers, tandis qu'il est styliforme chez les seconds, il faut pour les distinguer recourir à des caractères d'une importance secondaire. Chez les espèces où les formes typiques sont bien prononcées, les différences sont nombreuses et saillantes; mais il existe dans chacune de ces familles naturelles des espèces où ces particularités de structure se perdent plus ou moins complétement, et si l'on faisait abstraction de l'appareil locomoteur, le classement de quelquesuns de ces Crustacés présenterait de l'incertitude. Ainsi les Carcins

et les Platyonyques, parmi les Portuniens, les Pirimèles, ainsi que certaines Panopés, parmi les Caneériens, ont des formes intermédiaires, qui pourraient au premier abord en imposer sur leurs affinités zoologiques, si l'on ne voyait que chez les premiers, les pattes postérieures sont natatoires, tandis que chez les derniers ces appendices locomoteurs se terminent par un article styliforme.

Il en résulte que pour se former une idée nette du type dont dérivent les Portmiens, et pour bien saisir les caractères accessoires qui peuvent être utilisés pour la détermination de ce groupe, il fant d'abord laisser de côté les espèces dont je viens de parler et ne prendre en considération que celles où ce type est bien marqué.

### ŝ Ш.

Ces Portuniens que l'on peut appeler typiques, les Portunes, les Neptunes et les Thalamites, par exemple, présentent dans presque toutes les parties du corps des caractères qui ne se rencontrent ni chez les Caneériens, ni chez aucune des espèces appartenant aux autres groupes de Brachyures et qui, en général, permettront aux paléontologistes de rapporter à cette famille naturelle des fragments même incomplets soit d'une carapace ou d'un sternum, soit d'une main on quelque autre partie de l'organisme.

Ainsi, chez les Portuniens typiques, la carapace est à peine bombée en dessus et ses diverses régions, peu ou point distinctes entre elles, n'offrent jamais ni les bosselures, ni les sillons interlobulaires qui sont très développés chez un grand nombre de Cancériens. Cet ensemble de caractères existe chez toutes les espèces de cette famille, mais se trouve aussi chez certains Cancériens ainsi que chez quelques autres Brachyures, et par conséquent le paléontologiste pourra exclure de la division des Portuniens, tout fossile qui ne l'offrira pas, mais la réciproque ne serait pas également légitime, et la présence de ce mode de conformation ne suffira pas pour le déterminer à classer dans ce même groupe un Brachyure dont les autres traits caractéristiques ne seraient pas connus.

Chez tous les principaux représentants de ce type, la carapace, comme je l'ai déjà dit, s'élargit beaucoup vers sa partie moyenne et s'avance considérablement au-dessus de la base des bras et des pattes ambulatoires des deux premières paires, mais ne recouvre pas de même les autres pattes, et de chaque côté sa partie postérieure est déprimée aussi bien que rétrécie, de sorte que les pattes de la dernière paire en se contractant peuvent glisser au-dessus de la portion adjacente des régions branchiales, disposition qui est rarement bien marquée dans les membres des autres familles du même ordre, où la portion postérieure des régions branchiales est d'ordinaire renflée on tronquée presque verticalement.

Chez les espèces où le cachet du type Portunien est moins prononcé, la carapace peut ne pas s'élargir autant, et quelquefois ce grand bouclier dorsal devient presque circulaire (1) ou même son diamètre longitudinal l'emporte sur son diamètre transversal (2); mais le mode de conformation des régions branchiales que je viens d'indiquer se retrouve toujours et donne à ces Crustacés un aspect particulier qui ne se voit pas ailleurs.

Il est aussi à noter que la portion dorsale de la carapace des Portuniens se réunit toujours à la portion latéro-inférieure de ce bouclier céphalo-thoracique sons un angle très aigu, de façon que le bord latéral de celui-ci est toujours mince et plus ou moins lamelliforme. Or, cette disposition est très rare chez les Cancériens qui ont presque toujours le bord latéral de la carapace épais el obtus ou garni soit d'une arète, soit de denticules qui s'en détachent brusquement plutôt que d'en être de simples prolongements (3); j'ajouterai que presque toujours les bords latéro-antérieurs de la

- (1) Exemple: le Polybius Henslowii (Règ. anim., Crust., pl. 8, fig. 2).
- (2) Ex.: Le Platyonychus latipes (Rég. anim., Chust., pl. 8, fig. 3).

<sup>(3)</sup> Les Cancériens qui sous ce rapport ressemblent le plus aux Portuniens, sont les Pirimeles (voy. le Regne anim., Crust., pl. 12, fig. 1), et quelques especes du genre Panopeus, telles que le P. Herbstii, Milne Edwards (Cancer Panopeus Herbst., op. cit., pl. 54, fig. 3 et le P. Chilensis, Milne Edwards et Lucas, Crustacés du voyage de A d'Orbigny, pl. 8, fig. 2. Mais il est à noter que chez ces Crustacés. la portion la éro-postérieure des régions brancheales est renflee plutôt que déprimée.

carapace des Portuniens sont divisés en un nombre considérable de grandes dents larges et aplaties, dont la dernière de chaque côté est au moins aussi saillante qu'aucune des autres et en général se prolonge davantage au-dessus de la base des pattes ambulatoires de la première paire. Ce dernier mode d'armature des régions branchiales, qui est très commun chez les Portuniens, se retrouve chez quelques Oxystomes (1), mais ne se voit jamais ni chez les Cancériens, ni chez les Catométopes. Je ne connais aucun Portunien où le bord latéro-antérieur de la carapace soit entier ou armé d'épines arrondies, ou de tubercules obtus.

Chez les Portuniens typiques les bords latéro-antérieurs de la carapace sont très développés et forment avec le bord frontoorbitaire un segment de cercle ou ligne régulièrement arquée à grand rayon. Mais ce mode de conformation peut être altéré par suite de deux circonstances, savoir : 1° le développement très considérable de la région frontale qui, en s'élargissant, reporte les fosses orbitaires très loin en dehors, et détermine dans les bords latéro-antérieurs un raccourcissement correspondant à un changement de direction, par suite duquelils deviennent presque parallèles à la ligne médiane et donnent à la moitié antérieure de la carapace une forme quadrilatère (2) ; 2° l'allongement excessif des pédoncules oculaires et des orbites qui peuvent envahir la majeure partie de la place occupée d'ordinaire par le bord post-orbitaire des régions hépatiques (3). La première de ces modifications détermine dans la carapace une forme qui se rapproche un peu de ce que l'on voit chez certains Catométopes; mais la seconde ne change que très pen l'aspect ordinaire des Portuniens.

Je ferai remarquer aussi que chez les Crustacés, dont nous examinous ici les caractères, le bord latéro-antérieur est à peu près de même longueur que le bord latéro-postérieur de la carapace et qu'en arrière il ne dépasse jamais le niveau de la moitié ou

<sup>(1)</sup> Ex: Les Matutes (Regne anim., Crustacès, pl. 7, fig. 1). — Les Mursies (Op. cit., pl. 43, fig. 4). — Les Platymères (Milne Edwards et Lucas, Crustacès du voyage de d'Orbigny, pl. 13).

<sup>(2)</sup> Ex.: Le Thalamite admète (Règne anim., Crustaces, pl. 9, fig. 2).

<sup>(3)</sup> Ex.: Podophthalmus vigil (Règne anim., Crustacès, pl. 9, fig. 1).

du tiers postérieur de la région gastrique postérieure, tandis que chez beaucoup de Cancérieus il envahit davantage les régions brauchiales et atteint le niveau du milieu de la région cardiaque (1).

Chez presque tous les Portuniens, les bords latéro-postériems de la carapace sont fortement échancrés en arrière pour recevoir la base des pattes postérieures qui sont ordinairement extrêmement élargies, tandis que chez les Cancériens, où ces membres sont grêles et styliformes, les bords latéro-postérieurs sont presque droits, ou ne sont que très peu échancrés.

Enfin, il n'est pas jusqu'aux détails du relief de la carapace qui ne présentent des particularités caractéristiques du type Portunien. Ainsi, lorsqueles régions hépatiques ne sont pas confondues avec les régions branchiales, la ligne de démarcation qui les sépare est constituée par une petite crète ou par une série de granulations saillantes qui de chaque côté part de la partie antérieure de la dernière dent latérale et s'avance vers les angles latéro-autérieurs du lobe urogastrique, en décrivant une courbe, dont la convexité est dirigée en avant (2); taudis que chez les Cancériens, la même limite est d'ordinaire marquée par un sillon qui se porte obliquement en dedans et en arrière, ou par une petite élévation dont la direction est la même. Aiusi, avec un peu d'habitude on peut facilement reconnaître comme appartenant à la famille des Portuniens, certains fragments de carapace sur lesquels on distingue sculement la direction de cette ligne que pour la facilité de la deseription j'appellerai la ligne épibranchiale.

Le front des Portuniens typiques est également caractéristique. Jamais il ne se prolonge en manière de rostre comme chez les Maia et les autres Oxyrhynques (3) et, à moins d'être profondément échaneré de chaque côté par suite d'un développement énorme des pédoncules oculaires (4), il ne se rabat jamais sur l'anneau antennulaire, comme cela a lieu chez les Grapses, les

<sup>(4)</sup> Ex.: Cancer integerrimus (Règne anim., Chustaces, pl. 11 bis, fig. 4).

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 1 fig. 1, b', et pl. 7, fig. 2, b'.

<sup>(3)</sup> Ex.: Le Maia squinado (Règne anim., Crustacés, pl. 30, fig. 2) et le Loptopodia saggitaria (Loc. cit., pl. 36, fig. 1).

<sup>(4)</sup> Ainsi que cela se voit chez les Podophthalmes (Loc. cit., pl. 9, fig. 1 et 1 a).

Ocypodes et les autres Brachyures de la division de Catométopes (1), mais il s'avance à peu près horizontalement au-dessus et au-devant des fossettes antennulaires, et de la base des antennes externes (2). Sous ce rapport le front des Portuniens ressemble à celui des Cancériens, mais on peut l'en distinguer par sa forme mince et lamelleuse, ainsi que par la disposition des divisions qui le terminent. Celles-ci constituent toujours des dents déprimées, des crénelures ou des lobes tronqués carrément, et n'affectent jamais la forme de tubereules épais, comme cela a lieu chez beaucoup de Cancériens (3).

Les orbites sont toujours grandes et largement ouvertes ; il est aussi à noter que presque toujours ces cavités ont le plancher mince, lamelleux et très saillant, qu'elles sont dirigées très obliquement en avant et en haut, enfin, que leur angle sous-orbitaire se prolonge en forme de dent aignë (h).

# \$ tV.

La région antennaire et l'épistome dont les paléontologistes ont jusqu'ici négligé l'étude et dont l'examen est cependant presque toujours possible lorsqu'on dégage avec soin les parties de la roche qui les empâte, penvent servir aussi à caractériser les Portuniens.

L'apophyse antennulaire ou prolongement médiau de l'épistome qui, en se réunissant à l'apophyse sous-frontale formée par la carapace, constitue la cloison longitudinale par laquelle les deux fossettes antennulaires sont séparées l'une de l'autre, est toujours mince et lamelleuse (5), ou spiniforme [6], et ne présente jamais

<sup>(1)</sup> Ex.: Ocypode ceratophthalmus (Loc. cit., pl. 47, fig. 1 et 1<sup>a</sup>). — Gecarcinus ruricola (Loc. cit., pl. 21, fig. 1 et 1<sup>a</sup>). — Grapsus pictus | Loc. cit., pl. 22, fig. 1, 4<sup>a</sup> et 1<sup>b</sup>).

<sup>(2)</sup> Voy. ci-apres,  $Scylla\ serrata,\ pl.\ 1,\ fig.\ 1$  et 1.

<sup>(3)</sup> Ex.. Xantho floridus (Règne anim , Crustacis, pl. 11 bis, hg. 3, Tetc., etc.

<sup>(</sup>i) Voy. ci-après, pl. 10, fig. 14, s' et 18.

<sup>(5</sup> Ex : Portunus puber Regne anim., Crustaces, pl. 10, fig. 24, et op. cit., pl. 8, fig. 34), et ci-après, pl. 4, fig. 14, i'.

for Voy, ci-apres, pl. 6, fig. 18,

en dessous une surface large et plate comme cela se voit chez beaucoup de Cancériens (1). La fossette qui loge l'article basilaire de chacune des antennes internes et qui donne abri à la tigelle mobile de ces appendices, est toujours grande et ordinairement beaucoup plus large que longue, de façon que la tigelle dont je viens de parler, s'y reploie tout à fait transversalement ou obliquement, et non pas longitudinalement ainsi qu'elle le fait chez quelques Cancériens, dont la forme générale a beaucoup d'analogie avec celle de certains Portuniens, mais dont les fossettes antennulaires sont très étroites 2.

Du côté externe ces cavités sont fermées par l'article basilaire des antennes externes qui rejoint, presque toujours, la partie correspondante du front et concourt à former en dedans les parois de la fosse orbitaire; taudis que chez quelques autres Cyclométopes, il se trouve exclu de ces dernières cavités par suite de la jonction de l'angle sourcilier interne avec la dent sous-orbitaire correspondante (3).

Il est aussi à noter que l'article basilaire des antennes externes conserve toujours son individualité et n'est jamais soudé au bord sourcilier comme cela a généralement lieu chez les Oxyrhynques (h). Du reste, la conformation de cette portion de la région antennaire est à peu près la même chez beaucoup de Cancériens, et c'est sen-lement à raison des particularités propres à chaque groupe générique qu'on peut y avoir recours pour distinguer certains Portuniens des autres Cyclométopes.

Chez les Brachyures, dont l'étude nous occupe spécialement ici. L'épistoine est tonjours très large mais fort court -5), caractère qui suffit pour distinguer ces Crustacés de tous les Oxyrhynques (6.

- (1) Ex.: Concer maculatus (Règne anim., Crustaces, pl. 11, fig. 24).
- (2) Par exemple les Pirimèles (voy. le Règne anim., Crustacis, pl. 12, fig. 14).
- (3) Ex.: Eriphia spinifrons (Règne anim., Chustaces, pl. 14. fig. 14).
- (4) Ex.: Pisa armata (Op. cit., pl. 28, fig. 1).
- (5) Ex.: Portums puber (Règne anim., Crustaces, pl. 10, fig. 2a. Loc. cit, pl. 11, fig. 3a).
  - (6) Ex.: Maia squinado (Loc. cit., pl. 30, fig. 2).

de tous les Oxystomes (4) et de beaucoup de Catométopes (2). Sous ce rapport il ressemble à celui des Cancériens; pour l'en distinguer il faut remarquer que la crête épistomienne, ou bord antérieur du cadre buccal, vient rejoindre de chaque côté le bord saillant des fossettes autennulaires de façon à circonscrire un petit espace en forme de losange et à rendre la région épistomienne beaucoup plus courte que chez la plupart des Cancériens (3).

#### § V.

Le cadre buccal des Portuniens est coupé carrément en avant où sa longueur est au moins aussi grande qu'à la base de l'appareil maxillaire, c'est-à-dire du côté du sternum (h), et il n'est pas notablement tronqué à ses angles latéro-antérieurs, particularité qui s'observe chez la plupart des Cancériens (5).

Les pieds-màchoires externes ont un mode de conformation qui les distingue de ceux des Oxystomes et de beaucoup de Catométopes, mais je n'ai pu y découvrir auenn caractère qui soit commun à tous les Portuniens et qui ne se rencontre aussi chez beaucoup de Cancérieus et d'Oxyrhynques; toujours la tigelle palpiforme de la branche interne de ces organes s'insère dans une troncature de l'angle interne, ou du bord interne du dernier article de la portion operculiforme et celui-ci est plus ou moins dilaté à son angle antéro-externe. Du reste la forme de ces pieds-màchoires varie considérablement dans certains genres, et c'est en traitant de ces groupes que je me réserve d'en parler plus longuement.

- (1) Ex.: Calappa (Loc. cit., pl. 38, fig. 1a). Matuta victor (Loc. cit., pl. 7. fig. 4b).
  - (2) Ex.: Grapsus pictus (Loc. cit., pl. 22, fig. 4b).
- (3) Ex.: Cancer integerrimus (Loc, cit., pl. 14 bis, fig. 4). Xantho floridus (Loc. cit., pl. 4+ bis, fig. 3a).
- (4) Ex.: Thalamita admete (Loc. cit., pl. 9, fig. 2. Loc. cit., pl. 8, fig. 3a).
- (5) Ex.: Cancer maculatus (Loc. cit., pl. 11, fig. 2a. Loc. cit., pl. 44, fig. 4).

#### § VI.

Les Portuniens sont reconnaissables à leurs pattes antérieures ou pinces aussi bien qu'à leur carapace. Les mains ne sont jamais conformées de façon à pouvoir s'appliquer exactement contre la région buccale, ainsi que cela-se voit chez quelques antres Brachyures nageurs tels que les Calappes et les Matutes (1). Il est aussi à noter que ces organes présentent une forme qui est caractéristique de la famille. Le poignet ou portion basilaire de la main est presque toujours robuste, mais allongé et garni de crêtes longitudinales fort saillantes qui donnent naissance à de fortes épines (2). Les doigts sont allongés, mais d'ordinaire fort crochus vers le bout et armés sur leur bord préhensile d'une série presque continue de fortes denticulations sécatrices comprimées, et en général subdenticulées sur le bord. Elles ne sont jamais trapues et obtuses, ni cultriformes comme chez beaucoup de Cancériens, ni garnies seulement de tubercules arrondis. Le pouce est presque toujours creusé de sillons longitudinaux, disposition qui se retrouve aussi sur l'index ou doigt immobile.

L'articulation carpienne est très oblique, l'avant-bras est également spinifère, et presque toujours on y voit trois grosses pointes très acérées, dont une naît de la partie antérieure de son bord interne, une autre au-dessus de l'articulation carpienne et la dernière vers le milieu de la face externe. Enfin, le bras, de même que la main, est plus ou moins prismatique; presque toujours son bord antérieur est armé de plusieurs épines fortes et très pointues. Son extrémité dépasse toujours de beaucoup le bord latéro-antérieur de la carapace (3).

Les pattes ambulatoires sont toujours longues (4), grêles, dépour-

<sup>(4)</sup> Voy. l'Atlas du Règne anim., Crustaces, pl. 7, fig. 4, pl. 38, fig. 4 et 2.

<sup>(2)</sup> Voy. ci-après, pl 3, fig. 1<sup>B</sup> et 1<sup>C</sup>, et pl. 5 fig. 1D.

<sup>(3)</sup> Voy. ci-après, pl. 4, fig. 1.

<sup>(4)</sup> Celles de la première paire ont en général plus d'une fois et demie la longueur de la carapace. Celles de la seconde paire (c'est-à-dire les antépénultièmes) sont ordinairement les plus longues de toutes.

vues, soit de crêtes, soit d'épines ou de denticulations et plus ou moins fortement comprimées. Quelquefois elles sont toutes natatoires, c'est-à-dire terminées par un doigt lamelliforme et cilié sur les bords; mais ce mode de conformation est toujours plus prononcé pour celles de la paire postérieure que pour les autres et chez beaucoup de Portuniens, il n'existe même que dans cette dernière partie de l'appareil locomoteur. Il est aussi à remarquer que le pied ou pénultième article des pattes postérieures est comprimé et très dilaté en dessous, de façon à se prolonger en forme de lobe mince et arrondi en ayant de l'articulation digitale ; que le genon est très gros et court ; enfin, que la cuisse correspondante est en général extrèmement trapue (4). Or, ces particularités de structure ne se rencontrent que chez les Brachyures nageurs et permettent de distinguer chacune des pièces dont je viens de parler, des parties constitutives des mêmes pattes qui appartiendraient soit à un Cancérien, soit à un Oxyrhynque, ou à un Catométope ordinaire.

#### § VII.

Chez les Portuniens typiques, le plastron sternal, c'est-à-dire la portion du squelette tégumentaire qui se trouve entre la base des pattes et qui s'étend depuis le bord postérieur de la fosse buceale jusqu'à la base de l'abdomen, est large et en général il ne s'avance que peu entre la base des pieds màchoires externes, de façon à avoir en avant une forme tronquée; souvent le segment qui donne insertion au bras est porté très en avant et forme un angle fort marqué avec la région buceale; mais les particularités que l'on y rencontre appartiennent principalement à certains genres et j'y reviendrai en traitant de ces groupes.

#### § VIII.

L'abdomen ne présente rien d'important à noter, de même que chez les Cancériens et la plupart des autres Brachyures, les Cato-

(1) Voy. ci-après, pl. 4, fig. 4.

métopes exceptés; il occupe toute la largeur du bord postérieur du sternum et il se reploie très exactement contre ce bouclier ventral. Il se compose comme d'ordinaire de sept segments, mais ordinairement les troisième, quatrième et cinquième anneaux sont soudés entre enx. Quant à sa forme, elle varie suivant les espèces et les sexes.

#### § IX.

# DE LA CLASSIFICATION DES PORTUNIENS.

Aujourd'hui tous les zoologistes s'accordent pour considérer le groupe des Portuniens comme devant être subdivisé en plusieurs genres, mais ils sont partagés d'opinions au sujet du nombre de ees sections et des caractères d'après lesquels il convient de les établir. Ce nombre s'élève déjà à vingt et un, et l'étude que j'ai faite des espèces vivantes, aussi bien que des fossiles, me conduit à proposer l'établissement de trois genres nouveaux, mais toutes les divisions établies par quelques uns des auteurs qui se sont occupés spécialement de ce sujet ne me paraissent pas suffisamment motivées et si on les admettait, il en résulterait non-seulement une complication inntile dans la classification de ces Décapodes, mais des difficultés insurmontables pour l'étude des espèces fossiles ; car beaucoup de ces divisions ne reposent que sur de légères modifications de forme dans des parties presque membraneuses de l'appareil buccal, que le paléontologiste n'aura probablement jamais l'occasion d'observer sur un Crustacé fossile quelconque, et de plus, elles ne coïncident avec aucune différence dans l'aspect général de ces animaux, ou dans la disposition des parties extérieures dont il est le plus souvent possible de tirer de bons caractères génériques.

Fabrieius, en établissant son grand genre *Portun us*, c'est-à-dire notre famille des Portuniens, divisa ce groupe en quatre sections, suivant que la carapace était armée latéralement de deux, de cinq, de six ou de neuf deuts.

En 1801, Lamarek (1 forma avec le premier de ces groupes

(1) Lamarck, Syst. des anim. sans vertebres, p. 125, 1801.

secondaires le genre *Podophthalmus* (1), qui est caractérisé essentiellement par l'énorme développement des pédoncules oculaires, et qui doit évidemment être adopté dans toute classification naturelle des Brachyures.

Leach sépara aussi des autres Portuniens, sous le nom générique de Lupa, les espèces qui composent deux des sections établies par Fabricius et qui ont de chaque côté de la carapace plus de cinq dents ou épines dont la dernière est très allongée (2). Ainsi l'espèce qu'il cite d'abord comme type de ce genre nouveau, est le Portunus pelagicus de Fabricius et plus tard, après y avoir fait entrer aussi le *Portunus forceps* du même auteur, il en étendit les limites de façon à y comprendre des espèces dont la dent latéropostérieure n'est pas plus grande que les dents qui la précèdent (3). Enfin, ce zoologiste en se fondant sur la structure du bord sourcilier et de l'orbite, ainsi que sur la formedes pattes divisa en trois genres la section des Portunes à cinq dents de Fabricius. Il réserva à I'm de ces groupes le nom de *Portunus* et donna au second celui de Carcinus; enfin, il fit du troisième le genre Portumnus. Mais ce nom ne différait pas assez du premier pour être adopté par les naturalistes (4), et quelque temps après Latreille (5) y substitua celui mieux choisi de *Platyonychus* (6).

En 1815 Leach ayant en l'occasion d'étudier un Portunien de

- (1) De mous pied et  $\circ \varphi \theta \propto \lambda \mu \circ \varsigma$  œil.
- (2) Art. Crustaceology (The Edinburgh Encyclopædia, t. VII, p. 390), dans le supplément à l'article Carcinology de l'Encyclopédie d'Édimbourg. Leach substitua à ce nom celui de Lima qui, appartenant déjà à un genre de Mollusques, ne pouvait être adopté dans les écrits subséquents.
- (3) Leach, A Tabular view of the external caracters of four classes of animals which Linnaus arranged under Insecta (Transactions of the Linnau Society, 1. XI, p. 319, 1845).
- (4) En effet, les mots Portunus et Portumus sont synonymes, ce sont deux manières d'écrire le nom de l'un des dieux de la mythologie que les Latins supposaient présider aux ports.
- (5) Latreille, art. Platyonyque du Nouv. dict. d'hist. nat., 1818, t. XXVII, p. 27.
- (6) Leach, & Malacostraca Podophthalmata Britanniw, 4815, Explicat. de la pl. 90.

nos mers qui jusque alors avait échappé à l'attention des zoologistes, y recommt un mode d'organisation particulier et le prit pour type d'un sixième genre auquel il donna le nom de *Polybius* (1).

En 4829, Latreille établit aux dépens du genre *Lupa* de Leach le genre *Thalamita* pour les espèces qui sont remarquables par la forme quadrilatère de la portion autérieure de leur carapace et la grande largeur de leur front 2).

Ces divisions génériques de la famille des Portuniens, telles que Leach et Latreille les avaient caractérisées, ne pouvaient pas recevoir un grand nombre d'espèces de ce groupe qui étaient déjà connues des carcinologistes, et lorsque mon père vint à son tour s'occuper de la classification de ces animaux, il reconnut qu'il fallait on multiplier beaucoup les genres, ou les fonder sur d'autres caractères; il trouva que cette dernière marche pouvait être suivie sans que la distribution méthodique des Portuniens cessàt d'être naturelle, et par conséquent ce fut elle qu'il adopta, pensant que les classifications perdent une grande partie de leur utilité quand on multiplie, sans nécessité, les groupes dont tous les membres portent le mème nom.

Dans sa méthode carcinologique, le groupe des Portuniens se compose donc de sept genres, savoir : les genres Carcinus, Platyonychus, Polybius, Portunus, Lupa, Thalamita, Podophthalmus.

Vers la même époque un autre naturaliste dont les travaux earcinologiques out une grande importance, W. de Haan avait publié l'esquisse sommaire d'une autre classification des Portuniens qui s'éloigne considérablement de la précédente, et qui bientôt après fut étayée d'un grand nombre d'observations précienses, consignées par cet auteur dans les livraisons suivantes de son bel ouvrage sur les Crustacés du Japon (3). Dans ce nouveau système de classification, la famille des Portuniens, telle que M. Milne

<sup>(1)</sup> Règ. anim. de Cuvier (2º édit., t. IV, p. 33).

<sup>(2)</sup> Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., 4834, t. I, p. 433.

<sup>(3)</sup> Fauna Japonica, auctore Ph. Fr. de Siebold, Crustacea, etaborante W. de Haan, p. 3, 4834-1850.

Edwards l'admettait, ne se trouve plus représentée, et les Crustacés qui y restent forment onze genres. En effet, après avoir relégué parmi les Corystiens les genres : Carcinus, Polybius et Platyonychus de ses prédécesseurs, W. de Haan divisa les autres Portuniens de la manière suivante:

§ 1. — Portuniens dont la branche externe des pieds-mâchoires antérieurs (trito-mésognathite) est tronquée au sommet.

Le troisième article des pieds-mâchoires postérieurs oblong.

Le lobeinterne du trito-mésognathite arrondi ou ovale. (G. Neptunus.)

Ce lobe à bords parallèles.  $(G.\ Achelous.)$ 

Le troisième article des pieds-mâchoires externes court et oblique. (G.Amphi-trite.)

Co troisième article carré. (G. Pontus.)

- § II. La branche externe des pieds-mâchoires antérieurs, oblique. (G. Portunus.)
- § III. La branche externe des pieds-mâchoires antérieurs, aigue.

Le troisième article des pieds-mâchoires postérieurs, court et oblique.

La branche externe des pieds-mâchoires antérieurs, linéaire et à sommet :

Tridenté. (G. Oceanus.)

Bidenté. (G. Charybdis.)

Tridenté. (G. Thalamita.)

Très aigu et étroit. (G. Podophthalmus.)

La branche externe des pieds-mâchoires antérieurs, à lobe arrondi. (G. Scylla.)

Le troisième article des pieds-mâchoires postérieurs, arrondi en avant  $(G.\ Lupa.)$ 

Il est à remarquer que cette multiplication des coupes génériques n'avait été amenée par la découverte d'aucune forme nouvelle, et que les genres Neptunus, Achelous, Amphitrite, Pontus, Scylla, et Lupa sont de simples démembrements du genre Lupa tel que mon père l'avait délimité, et que les genres Thalamita, Oceanus, et Charybdis sont des subdivisions du genre Thalamita de ce dernier anteur. Quant aux genres Portunus et Podophthalmus, ainsi que les genres Carcinus, Polybius et Platyonychus, ils

n'ont subi aueun changement, sauf le déplacement de ces trois derniers qui cessent d'être compris dans la famille des Portuniens pour prendre place à côté des Corystes, mode d'arrangement évidemment contraire aux affinités naturelles de ces Crustacés.

La classification des Portuniens employée par M. Dana se rapproche beaucoup plus de celle adoptée par M. Milne Edwards, il y a vingt-cinq ans. Il est vrai que les Carcinus, les Platyonychus et les *Polybius* sont séparés du groupe des véritables Portuniens, mais ils ne sont plus relégués parmi les Corystes et ils constituent, comme je l'ai déjà dit, une famille particulière. Les antres espèces des Portuniens connus à l'épeque de la publication des ouvrages de MM. de Haan et Milne Edwards sauf les Podophthalmes (1), sont réparties en sept genres sous les noms de Scylla, Lupa, Amphitrite, Thalamita, Carybdis, Portunus et Arenæus. De nouvelles formes génériques, observées pour la première fois soit par MM. White et Adam, soit par M. Dana lui-même, donnêrent lieu à la création de trois autres divisions de même valeur, savoir les genres Carupa, Lupocyclus (21 et Lissocarcinus. Enfin, le genre Platyonychus, tel que Leach, Latreille et mon père l'avaient délimité, a été divisé par M. Dana en deux genres, dont l'un conserve ce nom et l'autre reprend celui de Portumnus (3) . A cette longue liste de divisions génériques, dans lesquelles les successeurs de Fabricius ont eru devoir distribuer les espèces dérivées du type *Portunus*, il faut encore ajouter legenre Xaiva de Mac Leay et le genre *Portunites* proposé dernièrement par M. Th. Bell, pour recevoir une espèce fossile trouvée dans l'argile de Londres.

En résumé, nous voyons donc que, si l'on admet comme autant de genres, toutes les divisions dont je viens de parler et si l'on adopte les trois genres nouveaux, que je proposerai de désigner sous les noms de Nectocarcinus, d'Enoplonotus et de Psammocar-

<sup>(1)</sup> Le genre *Podophthalmus* paraît avoir été oublié par M. Dana, car je ne l'ai vu figurer nulle part dans les tableaux de classification donnés par ce zoologiste éminent.

<sup>(2)</sup> Mot hybride tiré du grec κύκλος. Cercle et Lupa, nourrice de Remus et de Romulus.

<sup>(3)</sup> Dana (op. cit., t. I, p. 291).

cinus, genres dont deux ne me sont connus que par des espèces fossiles, la famille des Portuniens se composerait de vingt-trois genres, savoir: Podophthalmus, Carcinus, Portunus, Xaiva, Nectocarcinus, Portunites, Lupa, Neptunus, Achelous, Amphitrite, Pontus, Scylla, Enoplonotus, Thalamita, Oceanus, Carybdis, Lupocyclus, Carupa, Lissocarcinus, Polybius, Platyonychus, Portumnus et Psammocarcinus.

Examinons rapidement quels sont ceux de ces genres qui sont en réalité utiles pour représenter, dans le tableau méthodique des Portuniens, les divers types secondaires de cette famille et ceux dont l'adoption serait nuisible plutôt qu'utile à nos études.

# § X.

Le genre *Podophthalme*, comme je le montrerai plus en détail par la suite, diffère des antres Portuniens par des particularités d'organisation si remarquables, que non-seulement il est indispensable de le conserver dans une classification naturelle, mais qu'il me paraîtrait préférable de le voir séparé des Portuniens ordinaires. En effet, c'est plutôt un type satellite du groupe naturel des Portuniens ordinaires qu'un membre de cette grande agèle (4).

Le genre Seylla de W. de Haan correspond à la section des Lupées convexes de M. Milne Edwards, et il me paraît pouvoir être adopté avec avantage, car, ainsi que nons le verrons bientôt, il correspond réellement à un type secondaire bien distinct. Il a pour représentant principal le Cancer serratus de Forskal.

De Haan a réservé le nom de *Lupa* à un démembrement des Lupées de Leach qui ne se compose jusqu'ici que d'une seule espèce : le *Portunus forceps* de Fabricius (2), et qui se distingue de tous les autres Portuniens par la forme des pieds-màchoires externes, dont le troisième article est très élargi et arrondi anté-

<sup>(1)</sup> L'expression Agèle a été employée, par M. Milne Edwards, pour désigner des groupes naturels qui sont des divisions de ce que j'appelle ici une famille et qui so composent eux-mêmes de plusieurs genres.

<sup>(2)</sup> Suppl. Ent. Syst., p 368.

rieurement (1). Au premier abord ce caractère peut paraître insuffisant pour motiver l'établissement d'un genre nouveau; aussi la plupart des zoologistes n'ont-ils pas adopté l'innovation proposée par le carcinologiste hollandais que je viens de citer. Mais après une nouvelle étude que j'ai faite des différentes parties du squelette tégumentaire de la Lupa forceps, j'ai acquis la conviction de la justesse de ces vues. En effet, ce Crustacé (2) présente une réunion de particularités zoologiques très remarquables, et s'éloigne de tous les autres Portuniens comms par la disposition des antennes externes et la structure du thorax, ainsi que par la conformation des mains et des pieds-mâchoires externes. L'article basilaire des grandes antennes se prolonge beaucoup en avant en dehors de la tigelle mobile de ces appendices, et se soude à l'angle sous-orbitaire interne, de façon à entrer dans la composition du plancher de l'orbite. Les pieds-mâchoires externes, au lieu d'aller s'appliquer simplement contre le bord postérieur de l'épistome, comme cela a lieu d'ordinaire, s'avancent sur la région antennaire de manière à la recouvrer et à dépasser le niveau du front. Il est aussi à noter que les articles constitutifs de leur portion palpiforme ne sont pas cylindriques comme d'ordinaire, mais lamelleux. Les mains, au lieu d'être robustes, prismatiques ou renflées comme chez les autres Portuniens, sont grêles, cylindriques et armées de doigts presque filiformes et beaucoup trop faibles pour servir à la capture d'une proie solide. Enfin, les apodèmes transversales de la portion postérieure du thorax, ne s'étendent pas jusqu'à la ligne médiane et les lignes de soudure qui y correspondent sur le plastron sternal s'arrêtent de plus en plus près de la base des pattes, de façon à laisser indivise toute la portion moyenne de ce bouelier ventral. Quant à la forme générale de la earapace, on n'y voit rien qui soit partieulier à ce genre nouveau.

Les autres membres de l'ancien genre Lupa se ressemblent davantage entre eux, mais se rapportent cependant à deux formes principales, dont l'une nous est offerte par le Portunus pelagicus

<sup>(1)</sup> Voy. de Haan, op. cit., pl. A.

<sup>(2)</sup> Voy. Leach, The Zoological Miscellany, t. 1, pl. 54.

de Fabricius (1), et par le *Portunus sanguinolentus* du même anteur (2), l'antre par le *Portunus spinimanus* de Latreille (3). Dans le premier de ces types secondaires, la portion moyenne de la chambre viscérale occupée par les lobes latéraux du foie se prolonge beaucoup de chaque côté, et le bord latéro-antérieur de la carapace se termine par une énorme dent horizontale, qui s'avance au-dessus des pattes, et qui, pour la commodité de la description, peut être appelée *corne costale*. Dans le second de ces types, la carapace n'est pas élargie de la sorte ; il n'y a pas de corne costale, et la région hépatique se termine par une dent semblable à celles dont le bord latero-antérieur de la carapace est garni.

W. de Haan a établi pour la plupart des Portuniens qui offrent le premier de ces modes de conformation un geure partieulier qu'il appelle Neptunus. Il me semble regrettable qu'il n'y ait pas laissé le nom de Lupa, car ce groupe constitue la division la plus importante de l'ancien genre Lupa de Leach et contient l'espèce que ce dernier zoologiste avait citée comme exemple dans ses premiers écrits sur ce sujet (4). Mais aujourd'hui il n'y a plus à revenir sur cette question de nomenclature, et du moment où l'on adopte la division générique fondée par de Haan, tout en modifiant légèrement les limites de ce groupe, il faut y laisser le nom de Neptunus.

Le même zoologiste a constitué, avec quelques-uns des Portuniens de l'autre type secondaire dont je viens de parler, le genre *Achelous*. Il existe des espèces qui établissent le passage entre ces deux formes, et si la séparation n'en avait pas été faite, je ne me serais pas eru autorisé à la proposer. Mais, puisqu'elle est déjà introduite dans la science, qu'elle a été adoptée par quelques earcinologistes, et qu'elle pourra nous être très commode pour la

<sup>(1)</sup> Suppl. Ent. Syst., p. 367. Ce Portunien a été représenté par plusieurs auteurs. Mais je citerai ici de préférence la magnifique figure que Savigny en a donnée dans le grand ouvrage sur l'Égypte (Hist. nat., Chustacès, pl. 3, fig. 1).

<sup>(2)</sup> Voy. Règne anim., Crustacés, pl. 10. fig. 4.

<sup>(3)</sup> Encycl. méthod., t. X, p. 488.

<sup>(4)</sup> Art. Crustaceology (Edinb. Encyclop., t. VII, p. 390).

détermination des espèces fossiles, je erois devoir la conserver.

Il n'eu est pas de même des genres Amphitrite et Pontus de ce zoologiste. Le genre Amphitrite, basé uniquement sur quelques légères particularités de forme dans le troisième article des piedsmâchoires externes, a pour représentant principal le Portunus dicanthus de Latreille (1), qui, par l'ensemble de ses caractères, ne diftère pas notablement des Neptunus.

M. Dana a conservé cette division d'une manière nominale, mais en y assignant d'autres limites et en y faisant entrer diverses espèces, dont l'une se rapproche extrêmement des Achelous (2), et dont d'autres sont pourvues de grandes cornes costales, comme les Neptunus. Il se fonde en majeure partie sur la grosseur des yeux de ces Portuniens; mais cette particularité pourrait bien dépendre senlement du jeune âge des individus qu'il a eu l'occasion d'examiner, et, dans tous les cas, ne me semble pas être un motif suffisant pour nous faire accepter cette nouvelle subdivision des Lupéens. Quoi qu'il en soit, le nom générique d'Amphitrite ne pourrait être conservé pour la désignation de ces Crustacés, car il appartient depuis longtemps à des animaux d'une autre classe, et tout double emploi est contraire aux règles de nomenclature généralement adoptées anjourd'hui (3).

Le genre *Pontus* de M. de Haan n'est connu que par une courte phrase diagnostique, et ne paraît différer des *Neptunus* que par la forme plus quadrilatère du troisième article des pieds-mâchoires externes. Quoi qu'il en soit, on ne saurait, dans l'état actuel des choses, l'introduire dans une méthode carcinologique naturelle, faute de renseignements suffisants.

Le genre Arenœus de M. Dana (4) est aussi un démembre-

<sup>(1)</sup> Crabe de l'Océan, De Geer, Mémoire pour servir à l'histoire des Insectes, 1, VII, p. 426, fig. 8.

<sup>(2)</sup> L'Amphitrite speciosa.

<sup>(3)</sup> En 1774, O.-F. Müller donna le nom de l'Amphitrite à un genre de vers, et en 1817, Cuvier l'employa de la même façon dans sa classification des Annélides; il n'était donc pas disponible lorsque en 4834, W. de Haan l'appliqua aux crustacés dont il est question ci-dessus.

<sup>(4)</sup> Dana, United-States Exploring Expedition of cap Wilkes, Crustacea, p. 289.

ment des Lupées nageuses ou typiques de M. Milne Edwards. Il n'est réellement caractérisé que par l'absence des crètes endostomiennes: or, dans les différentes espèces du genre *Portunus* proprement dit, nous voyons ces saillies marginales du canal respiratoire exister ou manquer, sans que ces variations de structure soient accompagnées d'ancune autre modification constante de l'organisme. Ce genre, qui ne comprend que le *Portunus cribrarius* de Lamarck (4), me paraît done inadmissible.

Les subdivisions génériques établies par W. de Haan dans le genre Thalamite de Latreille me paraissent également être trop nombreuses. Le genre Charybdis, qui a pour représentant le Thalamita crenulata, le T. natator, et la plupart des autres espèces dont se compose la section des Thalamites hexagonales de la méthode de mon père, a été conservé par M. Daua, et ne me paraît pas inutile; mais le nom mythologique donné à ce groupe n'était pas disponible, et appartenait depuis longtemps à un genre de Médusaire établi par Péron et Lesueur ; il ne pouvait donc être conservé sans inconvénient, et il me semble préférable d'y substituer un autre. Je proposerai donc celui de Goniosoma (2) qui rappelle la forme du corps de ces animaux. Quant au genre Oceanus qui ne comprend que le T. crucifer, et qui rentre dans la même section de l'ancien genre Thalamita, il ne me paraît pas avoir des caractères assez importants pour que je puisse me décider à l'adopter, car il n'est fondé que sur l'existence de quelques déconpures plus nombreuses que d'ordinaire dans le lobe terminal et submembraneux de la branche moyenne des piedsmàchoires antérieurs, disposition qui ne me paraît avoir aucune importance zoologique.

J'ajouterai qu'un Portunien fossile du terrain nummulitique, que je ferai connaître dans la suite de ce travail, ne me paraît pouvoir prendre place dans aucun des groupes naturels dont il vient d'être question. Tout en ayant beaucoup d'analogie avec les

<sup>(1)</sup> Lupa cribraria. Milne Edwards, Hist. nat. des crustacées, t. I, p. 452, pl. 17, fig. 4.

<sup>(2)</sup> De yours; angle, et sour corps.

Lupées, il s'en distingue facilement par l'énorme développement des cornes latérales de la carapace, et le nombre considérable des denticules qui arment les bords latéro-antérieurs de ce bouclier céphalo-thoracique; je proposerai donc de le ranger dans une nouvelle division générique, que je désignerai sous le nom d'Enoplonotus (1).

Tous les Portuniens ordinaires dont j'ai parlé jusqu'ici se ressemblent par une particularité de la structure intérieure du thorax, qui se traduit au dehors par la disposition de la suture médiane du sternum. La eloison ventrale, qui divise en deux moitiés la cavité viscérale, s'étend du bord postérieur du thorax jusque sur l'antépénultième anneau de cette portion du corps, et la suture correspondante à cet apodème occupe par conséquent les trois derniers segments du plastron sternal.

Chez les Portuniens dont il me reste à parler, il n'en est pas de même, et, ainsi qu'on le sait, la suture médiane du sternum ne s'avance pas au delà du pénultième anneau thoracique (2).

Le genre *Portunus*, tel que Leach et tous les carcinologistes plus récents l'ont délimité, se compose des Portuniens ordinaires qui offrent ce dernier caractère, dont les pattes postérieures sont terminées par des rames larges et ovalaires, dont la tige mobile des antennes externes est insérée sous le front et non dans l'angle interne de l'orbite; enfin dont la carapace n'est pas armée latéra-lement de plus de cinq dents, y compris l'angle orbitaire externe. Mais d'après l'étude que j'ai faite de plusienrs espèces nonvelles de Portuniens dont je me propose de publier la description ailleurs, je suis porté à croire qu'il faudra limiter davantage ce genre, et n'y comprendre que les espèces dont le bord latéro-antérieur de la carapace présente de chaque côté cinq dents.

Les Portuniens qui, par la conformation générale, ressemblent aux précédents, mais qui ont seulement quatre dents à chaque bord latéro-antérieur de la carapace, me paraisseut devoir constituer un

<sup>(1)</sup> De ενοπλος, armé, et de νωτος, dos.

<sup>(2)</sup> Ce caractère important a été signalé pour la première fois par mon père et a été utilisé aussi par M. Dana pour la distribution des *Portunidœ* d'une part, et des *Lupinœ* et des *Arenœinœ* d'autre part, op. cit., t. 1, p. 268.

genre particulier, pour lequel je proposerai le nom de Nectocarcinus (1). Le Portunus integrifrons (2), le Portunus antarcticus (3) et deux espèces nouvelles, que j'appellerai Nectocarcinus melanodactylus (4) et N. tuberculosus (5), se rangeront dans cette nouvelle division générique.

te n'aperçois aueune raison suffisante pour séparer des Portunes proprement dits, le petit Crustacé, d'après lequel M. M'Leay a formé le genre Xaiva (6). Je ne le connais que d'après la figure et la description fort incomplète que cet entomologiste en a données, et il me semble être très voisin du Portunus pusillus. Il est seulement à noter que le dernier article des pattes postérieures est plus allongé, ce qui le rapproche du genre Carcinus. Du reste, M. Mac Leay n'expose pas les motifs qui l'ont déterminé à établir ce genre nouveau, et la manière dont il le caractérise ne peut suffire pour le faire distinguer.

Le genre *Lissocarcinus* de MM. Adams et White ne m'est connu que par la courte description, accompagnée de quelques figures, publice dans la partie zoologique du voyage du *Samarang* (7), et

- (1) De vyxtys nageur et xapxivos Crabe.
- (2) Portunus integrifrons, Latreille, Encycl. method., Insect., t. X, p. 192, 4825; Milne Edwards, Hist. nat. des crust., t. I, p. 445.
- (3) Voyage au pôle sud de Dumont-Durville, Crust., par MM. Jacquinot, Hombron et Lucas, pl. 5, fig. 1.
- (4) Cette espèce, de très grande taille, se trouve dans la mer Rouge et se rapproche du *N. integrifrons* par la forme du front, mais s'en distingue par l'absence de poils sur la face supérieure de la carapace et par plusieurs autres caractères, tels que l'existence d'un prolongement quadrilatère de la couleur noire intense des doigts, sur la partie du poignet qui correspond à la base du pouce. Le Muséum en possède un bel exemplaire mâle.
- (3) Cette espèce, non moins grande que la précédente, provient de la Nouvelle-Hollande et se fait remarquer par les nombreux tubercules subspiniformes, qui hérissent les parties antérieures des régions stomacale et branchiale, ainsi que les mains et les avant-bras, le front est divisé en deux lobes tronqués et à bords finement denticulés. Il en existe un individu mâle dans les collections du Muséum.
  - (6) Illust. of the Zool. of South Af. by A. Smith Inc. by W.S. M'Leay, p. 62, pl. 3.
- (7) Adam et A. White, Zoology of the Voyage of H. M. Samarang. Crustacea. p. 45, pl. 11, fig. 5.

par les détails plus circonstanciés donnés subséquemment par M. Dana (1); mais il est si bien caractérisé, qu'il ne peut y avoir, ce me semble, aucune incertitude, quant à son admission dans la méthode careinologique. En effet, les petits Crustacés qui y prenuent place ressemblent aux Goniosomes par la structure du sternum et la disposition des antennes externes, mais se rapprochent des Platyonyques par la forme presque circulaire de leur carapace, la brièveté de leurs bras et par quelques antres caractères.

Le genre Carcinus de Leach établit le passage entre les Portunes typiques et les Cancériens. Il se distingue par la forme lancéolée du dernier article de ses pattes postérieures, et par quelques autres caractères que tous les zoologistes de nos jours considèrent comme suffisants. Il ne se compose jusqu'ici que d'une seule espèce, le Carcinus Mænas, qui abonde sur nos côtes. La collection entomologique du Muséum en possède une autre variété encore inédite qui habite la mer Rouge.

Le genre *Portunites* de M. Th. Bell n'est encore que très imparfaitement connu. Mais, ainsi que nous le verrons dans la suite de cette monographie, les Crustacés fossiles qui le constituent, tout en ayant beaucoup de ressemblance avec les Carcins, s'en distinguent, ainsi que de tous les autres genres de Portuniens de l'époque actuelle, par les sillons profonds dont la carapace est creusée.

Les genres *Poiybius* et *Platyonychus* se distinguent nettement de tous les Portuniens dont j'ai parlé jusqu'iei par la disposition de leurs antennes externes, et se laissent reconnaître aussi par la forme générale de leur carapace. Jei l'article basilaire des antennes externes, e'est-à-dire l'article qui repose sur le tubercule auditif, au lieu d'être élargi et solidement encastré dans l'hiatus orbitaire externe, de façon à être parfaitement distinct de la tigelle mobile formée par la portion suivante de ces appendices, ainsi que cela se voit chez les Portunes et mieux encore chez les Thalaunites, est libre dans l'angle orbitaire interne, et fait partie de la tigelle mobile dont il vient d'être question. On remarque aussi que, dans ces deux genres, la carapace est beaucoup plus étroite que chez tous

<sup>(1)</sup> Dana, United-States Exploring, Exped. Crust., t. I, p. 288, pt. 18, fig. 1.

les autres Portuniens, et présente la forme d'un disque orbiculaire ou ovalaire, dont le grand diamètre serait longitudinal.

Le genre *Polybius* est caractérisé aussi par la forme décidément natatoire de ses quatre paires de pattes proprement dites, et par diverses particularités de structure dans l'appareil buccal.

Le genre *Platyonyque*, que Leach a établi sons le nom de *Portumnus*, n'a pas les pattes si bien conformées pour la nage; celles de la pénultième paire et même les précédentes sont terminées par un article digital styliforme, plutôt que foliacé. Les piedsmâchoires externes, la région antennaire et le plastron sternal, présentent aussi des particularités plus ou moins importantes, dont j'aurai à parler plus longuement par la suite.

M. Dana a eru devoir démembrer ce petit groupe pour en former deux genres, pour l'un desquels il reprend le nom de *Portumnus*, que presque tous les zoologistes de nos jours s'accordent à abandonner comme n'étant pas suffisamment distinct de celui du *Portunus* dont l'emploi est plus ancien.

Ce zoologiste éminent base uniquement cette division sur la forme de la carapace, qui, chez le *Platyonychus latipes* dont il constitue son genre *Portumnus*, est plus allongée que chez le *Platyonychus punctatus* de W. de Haan et chez les antres espèces de l'océan Pacifique ou du Nouveau Monde, dont il compose le genre Platyonyque proprement dit; mais je suis porté à croire que si M. Dana avait eu l'occasion d'étudier toutes les espèces de ce groupe qui se trouvent réunies dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle, il aurait reconnu que les formes intermédiaires rendent parfois l'application de ce caractère tout à fait arbitraire. Dans l'état actuel de la science, il me semble préférable de conserver le groupe avec les limites qui y sont assignées dans l'histoire naturelle des Crustacés (1).

(1) Leach, en établissant ce genre, ne fit mention que du *P. latipes* (ou *P. variegatus*) et Lamarck y fit rentrer, non-seulement les autres espèces auxquelles M. Dana appliqua le nom de *Platyonychus*, mais aussi les *Polybies*. M. Milne Edwards maintint la première de ces adjonctions, mais n'admit pas la seconde et par conséquent il composa le genre *Platyonychus* de la manière indiquée cidessus (voy. *Hist. nat. des crust.*, t. 1, p. 435).

Le genre Lupocyclus de MM. Adams et White 1) n'a été que très imparfaitement caractérisé par ces naturalistes; mais d'après l'examen que j'ai fait d'un exemplaire du Lupocyclus rotundatus appartenant à la riche collection du Muséum, je crois devoir adopter ici ce groupe. Effectivement ce petit Crustacé tient des Goniosomes par la forme générale de sa carapace et par plusieurs autres caractères, tandis que, par la structure de ses antennes externes, il se rapproche des Platyonyques. Je dois ajouter cependant que l'individu dont j'ai eu l'occasion d'étudier la conformation est très jeune, et pourrait bien ne pas conserver à l'état adulte tous les caractères que je viens d'indiquer.

Le genre Carupa de M. Dana 2) établit à certains égards le passage entre les Thalamites et les Platyonyques, et présente une combinaison de caractères qui ne permet de le confondre avec des groupes naturels dont j'ai déjà fait mention; en effet, l'article basilaire de ses antennes externes est étroit et libre comme chez les Platyonyques, tandis que la carapace se fait remarquer par sa forme presque quadrilatère, la grande largeur du front et l'existence de six dents de chaque côté.

Enfin des motifs, dont je rendrai compte dans une autre partie de ce travail, m'ont déterminé à proposer l'établissement d'un nouveau genre pour le petit Crustacé fossile des sables de Beauchamp, que Desmarest a fait le premier connaître sous le nom de *Portunus Hericarti*. En ce moment, je me bornerai à dire que ces Portuniens, tont en ayant sculement cinq dents de chaque côté de la carapace, comme les Portunes, les Polybies, les Careins, etc., sont pourvus de grandes cornes latérales comme les Lupées, et que, par d'autres particularités de structure, ils se rapprochent beaucoup des Platyonyques. Cette nouvelle division générique pourra recevoir le nom de *Psammocarcinus* (3).

En résumé, nous voyons donc que, dans l'état actuel de nos comiaissances relatives aux Crustacés de la famille des Portuniens.

<sup>(1)</sup> Voyage of H. M. S. Samarang, Crust., p. 46, pl. 12, fig. 4.

<sup>(2)</sup> Dana, United-States Exploring Exped., Crustacea, t. I, p. 279, pl. 47, fig. 4

<sup>(3)</sup> De ψαμμος, sable, et καρκινός, Crabe.

ces animaux paraissent devoir être répartis en dix-huit genres. Mais, afin de rendre leur classification aussi conforme que possible, aux divers degrés d'affinités qui existent entre eux, il me semble utile de réunir plusieurs de ces genres en petits groupes naturels. Ainsi je proposerai non-seulement de séparer des Portuniens ordinaires, sous le nom de *Portuniens anormaux*, le genre Podophthalme, et de former avec les autres un Agèle particulier, caractérisé par l'existence d'un front horizontal, et d'yeux d'une longueur médiocre; mais aussi de diviser ensuite ce dernier groupe en quatre sections principales et en trois sections de transitions:

Savoir, les Luréens, comprenant les genres Neptunus, Achelous, Seylla, Lupa.

Les Thalamitens, comprenant les genres Thalamita et Gonio-soma.

Les Carcines, comprenant les genres Portunus, Carcinus. Nectocarcinus et Portunites.

Les Polybiers, comprenant les genres Polybius, Platyonychus et Psammocarcinus.

Entin les Carupiens, les Lissocarciniens et les Lupocycliens, comprenant les trois genres dont ils portent les noms.

Afin de faciliter l'emploi de cette classification pour la détermination des espèces fossiles, je crois utile de réunir dans un tableau synoptique les principaux caractères qui, sans être toujours les plus importants, peuvent être employés pour la distinction empirique, soit des groupes dont je viens de parler, soit des divers genres de la famille des Portuniens.

# § XI.

#### DES PORTUNIENS FOSSILES.

Les paléontologistes n'ont décrit que fort pen de Portuniens fossiles; mais, ainsi que je vais le montrer, il en existe un nombre assez considérable, et aujourd'hui j'en compte une quinzaine d'espèces, dont une est généralement considérée comme appartenant à la division des Portuniens anormaux, et a été désignée sous le nom de *Podophthalmus Defrancei* par Desmarest. La plupart

| 1. | AGELE DES POUTUNIENS ANORMAUX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Front spatuhforme et in<br>orbitaires externes se p | flecht. Orbites et pedoncules oculaires extrémement longs et occupant presque toute la largeur de Li carapace. Angles<br>prolongeant beaucoup plus en dehors que la portion suivante du bord lateral, et suivis seulement d'une petite epine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Podophthalmes |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fi | Agette des PORTUNIENS NORMAUN. Front horizontal et sans etranglement basilaire. Orbites et pédonenles oculaires de longueur or- dinaire. Angles orbitaires experies se prolon- geant en déhors beauconp moins que la partie suivante do bord latéral de la carapace, et suivis chacin d'une serie de dents dont la dermere se prolonge plus loin de la ligne mediane du corps que les autres.  CARG |                                                     | Dents latérales de la carapace, au monbre de neuf seulement. Corne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neptunus,     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LI PÉENS                                            | Carapace tres élargie et armee de neut dents latero- antenieures y compris l'angle orbitaire externe on davantage. Tigelle mobile des antennes exter- nes inséres sur un grand article basilaire et se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | logeunt dans l'inatus interno de l'orbito. Suture mediane du sternum s'étendant sur les trois der-niers anneaux du thorax. Mains tres allongées de la carapace ne se prolongeant pas en forme de corne. La dernière dent laterale étant. Carapace bombie. Épistome bien dévesemblable aux précédentes. Carapace bombie. Épistome bien développé. Mains trapues et renflees.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | THALAMITIENS                                        | Carapace tres elargie, mais armée seulement de sept, on d'un moindre nombre de dents. Sternum et mains comme chez les Lupéens. Tige mobile la latero-anterieurs, ceux-ci armés de six un sept dents chacin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Goniosoma.    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | des antennes externes exclue de l'orbite et nais-<br>sant sons le front, sur un atticle basiliare tres large. et occupant avec les orbites presque toute la largeur de la cara-<br>pare; bords latero-autérieurs formant, avec le bord fronto-orbitaire,<br>un angle presque droit, et armés chacun de quatre ou cinq dents<br>seulement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FRALABITA.    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | Carapace très élargie et armée de sept dents de chaque côte. Stermun, et mains comme dans les sections précédentes. Antennes externes libres des leur base (leur article basilaire étant grêle et formant partie constitutive de la tigelle mobile).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARUPA        |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LEPOCYCLIES                                         | Carapaco méthocrement élargie, ses bords latéro-antérieurs formant un angle tres prononce avec le bord fronto-orbitaire et armés chacun de cinq petites dents spiniformes. Article basilaire des antennes externes gréle, libre et entrant dans la composition de leur tigelle mobile, laquelle se loge dans l'hiatus interne de l'orbite. Mains tres allongées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lupocycurs    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARCINIENS                                          | Carapace médiocrement élargie , ses bords latero- Bords latéro-antérieurs de la la la latero- la latero- later | Portunis.     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | carapace armes chacun de conducter reguliere, et armee seulement de compatre ou cinq dents. Suture mediane du sternum occupant seulement les deux dermers anneaux du thorax. Tigelle mobile des antennes externes naissant sur un gros article basilaire dans l'hiatus de l'orbite. Mains courtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PORTUNITES.   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LISSOCARCINIENS                                     | Carapace tres étroite, arrondie fatéralement et neu denticulee. Suture mechane du sternum et antennes externes comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lissugarginus |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POLYBIENS                                           | Carapace suborbiculaire ou meme beaucoup plus longue que large, et armée lateradement de cinquents bien developpées (auxquelles s'ajoute quelquelois une épine rudimentaire). Subtre médiane de cinquelois une épine rudimentaire. Subtre médiane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POLYBOUS,     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | du sternum comme chez les Carciniens. Antennes externes comme chez les Lupocycliens ; lina-<br>tus de l'angle orbitaire interna très large. Mains courtes.  Carapace armée lateralement d'une grande corne costale, horizontale, qui porte près de sa pointe une petite epine supplementaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |



des Portuniens normaux qui ont été rencontrés à l'état fossile appartiennent au groupe naturel des Lupéens, et doivent prendre place dans les genres Neptunus, Achelous, Scylla et Enoplonotus.

Faurai à faire connaître une espèce fossile du genre Goniosoma, et la section des Carciniens a fourni deux représentants, le Portunites incerta de M. Th. Bell et le Portunus Peruvianus de d'Orbigny.

le rapporte à la section des Polybiens le *Portunus Hericarti* de Desmarest, espèce qui ne pent prendre place dans aueun des genres de l'époque actuelle, et qui constitue le type de la division des *Psammocarcins*.

Dans les études spécialement paléontologiques que je vais aborder maintenant, je n'aurai done à m'occuper que des huit genres dont je viens de citer les noms. Il est aussi à noter que tous les Portuniens fossiles nettement caractérisés, découverts jusqu'iei, appartiement aux formations tertiaires ou à des dépôts plus récents; les plus anciens que je connaisse proviennent du terrain nummulitique.

Enfin je ferai remarquer également que ces Crustacés qui habitaient tous les mers tertiaires qui couvraient l'emplacement occupé aujourd'hni par la France et les pays voisins présentent des formes organiques très rares dans les mers actuelles des régions tempérées, mais qui abondent dans la zone torride.

## AGÈLE DES PORTUNIENS NORMAUX.

Front horizontal et sans étranglement basilaire; orbites et pédoneules oculaires de longueur ordinaire; angles orbitaires externes se prolongeant en dehors, beaucoup moins que la portion suivante du bord latéral de la carapace et suivis d'une série de dents, dont la dernière se prolonge à une distance plus grande de la ligne médiane du corps que ne le font les autres.

### GROUPE DES LUPÉENS.

Carapace très élargie et armée de neuf dents latéro-antérieures, ou davantage (y compris l'angle orbitaire externe; tigelle mobile des antennes externes insérée sur un grand article basilaire et se logeant dans l'hiatus interne de l'orbite; suture médiane du plastron sternal s'étendant sur les trois derniers anneaux du thorax; mains très allongées.

# § 1. Genre NEPTUNUS.

Syn.: Cancer (pars). Linne, Syst. nat.

Portenus, Fabricius, Entomol. system., suppl.

LUPA (pars), Leach, Latreille, Milne Edwards.

NEPTUNUS, PONTUS et AMPHITRITE (pars), De Hann, Fauna japonica.

 White, Liste of the specimens of Crustacea of the British Museum, 4847.

Lupa et Amphitrite (pars), Dana, Explor. Exped., Crust.

Le genre Neptunus, délimité de la manière indiquée dans le chapitre précédent (1), se compose d'un nombre considérable de Portuniens remarquables par la forme générale de leur corps, ainsi que par plusieurs particularités de structure dans les antennes et leurs annexes, l'appareil buceal et les organes de la locomotion.

Pour définir brièvement ce groupe, il suffit de dire qu'il comprend tous les Brachyures platystomes à pattes natatoires, dont la carapace est arquée antérieurement et armée latéralement de huit dents médiocres suivies d'une grande corne costale.

Mais, pour donner une idée complète de ces animaux et pour pouvoir y rapporter tous les débris fossiles qui y appartiement, il est nécessaire d'entrer dans un examen détaillé de diverses parties de leur squelette tégumentaire.

La forme de la carapace des Neptunus est tellement caractéris-

(1) Voy. p. 216.

tique que, en général, elle suffit pour faire reconnaître à première vue ces Portuniens. En effet, ce grand bouelier céphalo-thoracique est plus élargi que chez aucun autre Brachyure, et il est en même temps fort surbaissé et terminé latéralement par une grosse pointe, de sorte qu'il affecte une forme presque naviculaire et que son diamètre transverse a plus de deux fois la longueur de son diamètre antéro-postérieur. Cette forme se prononce de plus en plus par les progrès de l'âge, mais elle est déjà très bien indiquée chez les jeunes individus; ainsi que j'ai pu le constater chez de petits Neptunes qui n'avaient que quelques millimètres de long et qui, suivant toute probabilité, n'étaient sortis de l'œnf que depuis fort peu de temps.

Le front est toujours large, peu saillant, et plus on moins profondément déconpé en six ou buit dents plates et horizontales, dont les deux externes constituent les angles sourciliers internes; la disposition de ces dents varie et fournit d'excellents caractères pour la distinction des espèces.

Les orbites sont de grandeur médioere et dirigées très obliquement en avant et en haut, leur plancher s'avançant beaucoup plus que leur bord sourcilier; celui-ci est divisé en trois lobes par deux seissures étroites mais profondes, et sa portion externe se prolonge en une dent orbitaire externe large et acérée.

Les bords latéro-antérieurs de la carapace sont toujours armés chacun de neuf dents plates, larges à leur base et terminées par une pointe aiguë qui se recourbe plus ou moins en avant. La première de ces dents est formée, comme je viens de le dire, par l'angle orbitaire externe; les suivantes ont à peu près les mêmes dimensions, si ce n'est la dernière qui est toujours beaucoup plus développée qu'aucune autre; elle constitue une corne costale qui s'avance latéralement au-dessus de la base des pattes. Les bords latéro-postérieurs sont concaves, et plus on moins nettement divisés en deux portions, dont la postérieure est excavée et correspond à la base des pattes de la dernière paire. Enfin, il est aussi à noter que ces bords sont surmontés d'une ligne ou petite crête marginale qui souvent se continue avec une ligne semblable située au-dessus du bord postérieur de la carapace.

La face supérieure de ce grand bouclier céphalo-thoracique est comme chagrinée, on y remarque une multitude de granulations miliaires dont la grosseur varie suivant les espèces; parfois elle est reconverte d'un duvet plus on moins épais.

Les régions de la carapace sont peu marquées, mais en général leurs limites sont reconnaissables; l'empreinte musculaire qui de chaque côté sépare le lobe urogastrique et la région cardiaque des régions branchiales, et qui peut être appelée l'empreinte branchiocardiaque, est forte et constitue avec la dépression transversale, située entre ce lobe urogastrique et la région cardiaque, une figure qui a de l'analogie avec celle de la lettre H. Sonvent on aperçoit sur la région stomacale une ligne transversale saillante, formée en général par des granulations régulièrement disposées et que j'appellerai la ligne épigastrique (1). Il n'est pas rare de trouver sur le lobe arogastrique une seconde ligue analogue que je désignerai sous le nom de ligne hypogastrique. Enfin, vers la partie postérieure de chacune des régions branchiales, il existe une autre ligne de même nature dite épibranchiale (2) qui s'avance jusqu'à l'extrémité de la corne costale et qui, après s'être recourbée plus ou moins fortement en avant, se dirige transversalement vers la partie postérieure de la région gastrique ; la saillie et la longueur de cette ligne varient suivant les espèces, et souvent elle n'est constituée que par une rangée de granulations plus fortes que celle dont les parties voisines de la carapace sont garnies.

La région faciale qui s'étend depuis le front jusqu'au plastron sternal, se relève de façon à devenir presque verticale quand l'animal repose sur la face ventrale de son corps, et à se dérober en majeure partie à la vue quand il est renversé sur le dos. La cloison interantennulaire, constituée aux dépens de la partie antérieure de l'épistome, se prolonge d'ordinaire en une petite corne médiane on apophyse épistomienne, qui s'avance horizontalement et dépasse de beaucoup le niveau du bord frontal (3, mode d'organisation

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 7, fig. 2.

<sup>(2&#</sup>x27; Voy. pl. 6, fig. 1, b'

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 6, fig. 1 t 1'.

qui n'est jamais bien marqué chez les autres Lupéens, et qui est extrêmement rare chez les Crustacés des autres groupes; en sorte que son existence suffit presque pour caractériser la portion antérieure de la tête d'un Neptanus.

Les fossettes antennulaires sont ovalaires et disposées transversalement, de façon que la tige mobile des petites antennes se reploie presque horizontalement sons le front; en dehors elles sont complétées par l'article basilaire des antennes externes, qui est assez grand et se réunit à l'angle sourcilier du front par son angle antéro-interne, mais s'avance du côté externe dans l'hiatus de l'orbite.

Cet hiatus, compris entre l'angle sourcifier interne et l'angle interne du plancher de l'orbite, est étroit, mais loge la tigelle mobile de ces antennes, qui occupe par conséquent l'angle interne de la cavité orbitaire. Il est aussi à noter que l'article basilaire de ces appendices frontaux donne ordinairement naissance à une dent spiniforme située en dehors et au-dessous de l'insertion de la tigelle mobile et au-dessus ainsi qu'en dehors d'une autre dent beaneoup plus grosse et plus saillante qui arme l'angle adjacent du plancher orbitaire. Cette dernière, appelée dent sous-orbitaire interne, s'avance beaucoup plus que l'angle sourcilier interne et se termine en forme d'épine conique. La portion suivante du bord orbitaire inférieur s'avance presque autant que la portion adjacente du bord latéro-antérieur de la carapace, et se trouve séparée de l'angle orbitaire externe par une seissure plus ou moins large.

L'épistome est peu développé et de chaque côté le bord labial on bord antérieur de la fesse buccale, s'avance de manière à se réunir au bord postérieur des fossettes autennaires. Il en résulte que le sillon transversal qui occupe le mifieu de l'espace épistomien n'existe que dans le voisinage de la ligne médiane du corps, et ne se prolonge pas latéralement jusqu'aux tubercules anditifs, ainsi que nous le verrons dans le genre Scylla.

Les pieds-màchoires externes sont trapus et leur portion operculaire ne se prolonge pas sur l'épistome, comme cela a fien dans le genre *Lupa* proprement dit, où ces organes recouvrent toute la région antennaire et dépassent le niveau du front. La forme du troisième article de ces organes varie un peu, suivant les espèces, mais il est toujours à peu près anssi large que long et tronqué, ou échancré à son angle antéro-interne pour recevoir la base de la tigelle palpiforme.

L'endostome on palais, c'est-à-dire la portion de la voûte de la fosse buccale compris entre le bord labial de l'épistome et la bonche proprement dite, est presque foujours partagé de chaque côté de la ligne médiane en deux parties par une crête longitudinale oblique qui limite du côté interne le canal expirateur. Ce caractère marque, il est vrai, chez le Neptunus cribrarius, et c'est à raison de cette circonstance que M. Dana a séparé génériquement ce Portunien des autres Enpéens sous le nom d'Arenœus; mais la ressemblance est d'ailleurs si grande entre tous ces Crustacés, que la partienlarité dont je viens de parler, ne me paraît pas suffire pour motiver cette séparation; j'ajouterai que les crêtes endostomiennes n'appartiennent pas exclusivement aux Neptunus, on les retrouve chez les Scylla, chez diverses espèces du genre Portune et chez plusieurs Brachyures qui appartiennent à d'autres familles.

Le plastron sternal des Neptunus est très large, presque orbiculaire (1), à peu près plan dans ses deux tiers postérieurs, mais un pen courbé vers le haut dans sa partie antérieure. Son premier segment qui porte les pieds-màchoires externes, est court, mais très large, et il en est à peu près de même du segment suivant qui porte les bras. Les sutures qui séparent entre eux les antres articles sont presque parallèles, et se prolongent jusque vers la ligne médiane du thorax, caractère qui suffit pour faire distinguer ces Portuniens d'un autre genre de la même division, le genre Lupa proprement dit, où les sutures de la dernière paire sont extrèmement courtes et celles de la pénultième paire s'arrètent à peu de distance de la base des pattes.

Les bras, ou pattes thoraciques de la première paire, sont très longs, mais robustes, et munis d'une pince puissante et fortement armée (2); les doigts qui constituent cette pince sont allongés, termi-

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 3, fig. 44. pl. 4, fig. 44, 15; pl. 5, fig. 44, 10; pl. 6, fig. 44.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 3, fig. 1<sup>B</sup>, 4<sup>C</sup>; pl. 5, fig. 1<sup>D</sup>.

nés par une pointe aiguë et recourbée, creusés de sillons longitudinaux en dedans aussi bien qu'en dehors, et garnis sur leur bord préhensible d'une série de grandes dents comprimées, pointues, alternantes et séparées entre elles par deux ou plusieurs dentieules contre lesquels vient s'appliquer la pointe de la grosse dent opposée à chaeun des groupes ainsi constitués.

Il en résulte que le pouce, en se rabattant sur l'index, ne laisse presque aucun vide entre les deux séries de pointes dont je viens de parler, et que les grosses dents de la rangée supérieure s'engrènent dans les intervalles laissés par les grosses dents de la rangée inférieure.

Le poignet, ou portion basilaire de la main, est presque prismatique et présente plusieurs crêtes longitudinales, dont la disposition varie suivant les espèces et dont deux ou plusieurs donnent naissance à des prolongements spiniformes. Une de ces grosses pointes se trouve toujours sur le bord supérieur de la main, au-dessus de l'articulation interne du pouce, et une autre sur la face externe en avant du tubercule articulaire de la jointure carpienne. L'existence de ces crêtes est d'un secours très puissant pour le paléontologiste, parce qu'elles peuvent lui permettre de rapporter au genre Neptumus des fragments de pinces isolées que l'on rencontre souvent dans certaines conches.

L'avant-bras est court et garni au moins de deux dents spiniformes situées, l'une vers le milien de son bord interne, l'autre près de l'extrémité antérieure de son bord externe.

Enfin, le bras proprement dit est gros, allongé et armé aussi de plusieurs grosses dents spiniformes le long de son bord antérieur.

Les pattes ambulatoires sont toutes conformées pour la natation aussi bien que pour la marche; elles sont très comprimées latéralement, et terminées par un doigt lamelleux; celles de la deuxième paire sont ordinairement plus longues que les autres, et celles de la troisième paire sont notablement plus courtes que celles de la deuxième et de la première paire. La forme de ces trois paires de pattes est d'ailleurs à peu près la même: la euisse est grêle, allongée et dépourvue de cils; la jambe est étroite, mince,

terminée en dessus comme en dessous par un bord tranchant et cilié, enfin creusée sur l'une et sur l'antre face d'un sillon linéaire longitudinal; le doigt ou article terminal est très comprimé, cilié sur les deux bords et très aigu, mais sa forme varie suivant les espèces et tantôt il est lancéolé, tandis que d'antres fois il est presque styliforme.

Les pattes postérieures sont beaucoup plus robustes et ciliées sur leurs bords; la hanche est tellement trapue qu'elle est souvent aussi large que longue; la jambe est grosse, extrêmement courte et presque orbiculaire. Le pied ou pénultième article est au contraire allongé et très mince, quoique fort large, il s'articule avec la jambe par la partie adjacente de son bord supérieur qui est profondément échancré dans ce point; au-dessons de son articulation digitale il se prolonge en forme de lame à bord arrondi; entin, le doigt est très grand, ovalaire et obtus au bout.

Quant à l'abdomen, il est toujours très large à sa base, mais sa forme peut varier suivant les espèces, et je n'y aperçois aueun caractère générique dont il soit utile de tenir compte ici, car les particularités offertes par les appendices copulateurs ne sont jamais déterminables chez les individus fossiles.

Hexiste anjourd'hui un nombre considérable d'espèces du genre Neptunus. Un de ces Crustacés, le Neptunus hastatus (Linn.), habite la Méditerranée, mais la plupart d'entre eux sont propres aux régions tropicales et se trouvent soit dans la mer des Antilles, et sur les côtes du Brésil, soit dans l'océan Pacifique ou dans les mers d'Asie. Jusqu'ici les paléontologistes n'avaient fait connaître aucun représentant fossile de ce geure, mais, comme je vais le montrer, on en trouve plusieurs, surtout dans les conches du midi de la France ou de l'Italie.

### NEPTUNUS MONSPELIENSIS, Nob.

Cette espèce se rencontre dans les argiles bleues marines des environs de Montpellier elle y est assez rare et s'y trouve associée à plusieurs autres fossiles, parmi lesquels je eiterai l'Ostrea longirostris, les Cerithium plicatum, cinctum, marginatum et sulcatum (1), coquilles qui existent en grande abondance dans le terrain miocène du bassin de Paris aux environs d'Étampes. Ces argiles bleues, en effet, font partie du terrain tertiaire moyen. Presque toujours les Crustacés qui s'y voient sont écrasés et rarement bien conservés, cependant on peut sur le nombre en rencontrer d'assez complets; le plus bel exemplaire que j'en connaisse appartient à la collection de M. Marcel de Serres (2). Souvent le test est conservé, mais d'une manière assez imparfaite. De même que les autres Neptunus fossiles que j'ai pu examiner, cette espèce n'atteint jamais une taille bien considérable.

Le bouclier céphalo-thoracique est régulièrement arrondi en avant, les régions stomacale et cardiaque(3) y sont bien indiquées, le sillon gastro-cardiaque est très profond et se prolonge latéralement, de façon à circonscrire de chaque côté deux petits lobes sur la partie interne de la région branchiale ; caractère que nous retrouvons d'ailleurs sur presque toutes les espèces vivantes de ce genre. Ces régions branchiales (4) sont bien développées et elles se renflent vers leur partie postérieure sur les côtes des petits lobes branchiaux internes, dont je viens de parler. Sur anemi des échantillons que j'ai pu examiner, je n'ai constaté la présence de la ligne épigastrique qui existe chez la plupart des espèces vivantes, mais il se peut que si cette crête était peu marquée, elle ait disparu sur les fossiles. Les lignes épibranchiales (5) devaient être bien indiquées, car on reconnaît leur existence, même sur les moules internes. Les cornes costales ne dépassaient pas beaucoup les huit autres dents du bord latéro-antérieur de la carapace. Il est ordinairement difficile de constater leur forme exacte, cependant elles étaient larges à la base-et-leur pointe se dirigeait en avant. De l'extrémité de chaeune de ces cornes latérales partait une ligne finement

<sup>(4)</sup> Voy. P. G. de Rouville, Description géologique des environs de Montpeiler, 1853, p. 66.

<sup>(2)</sup> Voy. pl, 4, fig. 4<sup>B</sup>,

<sup>(3)</sup> Voy. pl 4 et 5, fig. 1, g. k.

<sup>(4)</sup> Mêmes figures, b.

<sup>(5)</sup> Mêmes ligures b'.

granuleuse, qui bordait la carapace en arrière et en dehors jusqu'au-dessus de la base des pattes de la dernière paire.

Le bord postérieur du bouclier céphalo-thoracique était également bimarginé; enfin, toute la surface du test était couverte de grosses granulations assez espacées et beaucoup plus marquées en arrière qu'en avant; aucune espèce de ce genre, actuellement vivante, ne présente, à taille égale, de granulations aussi grosses. Dans un genre voisin, chez l'Achelous spinimanus, nous trouvons une disposition analogue.

Le front (1), composé de six deuts, ne présente pas une largeur relative très considérable. Les deux dents médianes s'avancent notablement plus que les autres; disposition très rare chez les espèces vivantes; en effet, le Neptunus Sebæ la présente scule ainsi qu'une espèce originaire du Chili que possède le Muséum et que je crois nouvelle. Chez le N. cribrarius, les dents médianes s'avancent presque autant que les angles orbitaires internes, mais lefront y est d'ailleurs conformé d'une manière complétement différente. Enfin, chez notre fossile les deux dents latérales du front, quoique plus courtes que les médianes, dépassent les angles orbitaires internes qui constituent la dernière paire de dents de cette région. Il résulte de cette disposition que le bord frontal, au lieu d'être, ou complétement droit ou même un peu rentré vers sa partie moyenne, s'avance au milieu sur une ligne de beaucoup antérieure à celle qui joindrait les deux angles orbitaires externes.

Les orbites sont remarquablement larges, leur bord sourcilier est divisé en trois lobes par deux seissures, dont l'interne est la plus développée; le plancher de l'orbite s'avance beaucoup, et l'angle sous-orbitaire interne atteint presque le niveau des dents moyennes du front. Quant à la région antennaire, je n'ai jamais pu l'examiner; la région faciale, placée presque verticalement, est très petite; l'épistome se prolonge par une épine qui devait dépasser le front; les pattes-mâchoires sont ordinairement mal conservées.

<sup>(1)</sup> Voy. pt. 4, fig. 4, f, et pl. 3, fig. 1, f.

Le plastron sternal est très large. Ses deux premiers anneaux sont fortement bombés; le second présente une ligne transversale très saillante qui limite en avant la portion aplatie du plastron, et que j'appellerai créte pectorale (1).

Les pattes antérieures sont allongées et grêles. La main est plus longue que la carapace (2); elle présente une forme prismatique; on remarque sur sa face externe deux crêtes longitudinales, saillantes et non grannlenses, comme on le voit chez le Neptunus pelagicus; de plus, son bord inférieur est doublé d'une crête qui se continue sur la base de l'index; sa face supérieure offre aussi deux lignes longitudinales bien marquées et terminées antérieurement chacune par une épine; quant à sa face interne, je n'ai jamais eu l'occasion de l'examiner. Les doigts très peu courbés et assez robustes, sont garnis de dents fortes et s'engrènent exactement; ils n'offrent d'ailleurs aucune particularité à noter.

Le bras, de forme complétement prismatique, présente sur son bord antérieur trois épines proéminentes à pointe dirigée en dehors.

Les autres pattes devaient être larges et plates, autant qu'on en peut juger sur les pièces qui en présentent quelques articles toujours complétement écrasés.

L'abdomen du màle (3) offre une forme régulièrement triangulaire et ne s'amineit pas brusquement, comme on le remarque chez quelques espèces vivantes, telles que le N. Dicanthus, qui présente ce mode d'organisation ponssé à son plus haut degré. Les cinquième, quatrième et troisième anneaux sont soudés, le quatrième est remarquable par l'existence d'une erète transversale saillante et qu'il est rare de trouver aussi marquée chez les autres représentants de ce genre.

Quant à l'abdomen de la femelle, je n'ai pas encore en l'occasion de l'examiner.

Si nous résumons les principaux traits caractéristiques de cette

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 4, fig. 1, y, et pl. 5, fig. 14 et 4c, y.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 4, fig. 1<sup>B</sup>, et pl. 5, fig. 4<sup>D</sup>.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 4, fig. 1a et pl. 5, fig. 1 et 1c.

espèce, nous devous placer en première ligne la forme du front, puis l'existence de crètes sur le deuxième article du sternum et sur le quatrième segment de l'abdomen, ensuite la disposition et la grosseur des granulations qui ornent la carapace.

C'est probablement au Neptunus Monspeliensis qu'il faut rapporter les débris de Portuniens que M. Marcel de Serres signale aux environs de Montpellier (1). « Nous avons reconnu, dit-il, la » présence de ce genre (le genre Portunus) dans nos terrains par » des pinces qui se rapportent à des Crustacés Brachyures fossiles, » plus rapprochées du *Portunus puber* que des autres espèces, avec » lesquelles nous les avons comparées : par d'autres portions qui » se rapportent aux dentelures de l'intérieur des pinces à peu près » comme celles que M. Desmarest a figurées dans la planche IV, » fig. 3, et qui est relative au Portunus Leucodon. Seulement, les » dentelures de l'intérieur des pinces de nos espèces sont plus » aplaties et plus rapprochées que dans le Portunus Leucodon. Elles » signalent probablement une autre espèce, mais nons ne voyons » rien dans nos mers qui s'en rapproche. » Il me semble évident, d'après ce qui prècède, que ces pinces ne différent pas de celles que nous venons d'examiner, et ce qui confirme cette manière de voir, c'est que le gisement est le même.

Desmarest avait eu entre les mains quelques fragments de cette espèce, mais en si mauvais état, que leur étude ne put lui fournir aucun caractère suffisant pour leur classement méthodique, et qu'il se borne à en parler dans les termes suivants : « 1" Un Por- » tune en très mauvais état, de la collection de M. de Drée et » indiqué comme venant des environs de Bordeaux : 2° Un crabe » trouvé dans des argiles verdâtres et sablonneuses des environs » de Béziers, et qui fait partie de la collection du Musénm d'his- » toire naturelle de Paris (2 . » J'ai pu examiner ces débris, et je me suis assuré qu'ils appartiennent bien évidemment au Neptunus Monspeliensis.

<sup>(1)</sup> Marcel de Serres, Géognosie des terrains tertiures, p. 154.

<sup>(2)</sup> Desmarest, Crustacés fossiles, p. 125

#### NEPTUNUS LARTETI, Nob.

Voy. pl. 5, fig. 2 et 21, 25.

Cette espèce se rencontre dans le terrain nummulitique du Vicentin, mais je n'ai pu avoir exactement son gisement. La forme générale de la carapace est moins élargie que celle de l'espèce précédente, elle se rapproche un pen de celle d'un hexagone; la surface de ce bouclier dorsal, au lieu d'être couverte de grosses granulations espacées, est ornée de granulations tines et serrées (1). La disposition des régions ne présente rien de remarquable, si ce n'est la profondeur du sillon gastro-cardiaque. Le lobe des régions branchiales est fortement accusé en arrière.

On remarque l'existence d'une ligne épigastrique qui s'efface presque sur la ligne médiane et d'une ligne épibranchiale de chaque côté; cette dernière est bien marquée et va se perdre dans le sillon branchio-cardiaque. La crête qui, partant de l'extrémité de chaque corne costale, descend jusqu'au-dessus de la base de la cinquième patte, est extrêmement saillante.

Le front garni de six dents, présente la disposition que nous avons notée chez l'espèce précédente et que nous avons vue être très rare dans le genre *Neptunus*; c'est-à-dire que les deux dents médianes sont les plus grandes et que l'échanerure qui les sépare, est égale en profondeur aux échanerures des autres dents. Les deux dents latérales du front sont un peu plus courtes que les précédentes, mais dépassent de beaucoup l'angle sourcilier interne qui n'est presque pas spiniforme.

Les orbites sont moins larges que chez le N. Monspeliensis, et présentent sur leur bord sourcilier deux seissures profondes et bien marquées.

Le plastron sternal est surtout très différent de celui de l'espèce que nous venons d'examiner : comparé sur des individus de même sexe, il est notablement plus étroit et comparativement beaucoup

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 5. fig. 2<sup>B</sup>.

plus long (1). La forme des deux premiers articles est tout à fait distincte; en premier lieu on n'observe aucun indice de cette crête pectorale si remarquable, dont j'ai signalé l'existence sur le deuxième segment sternal du N. Monspeliensis; ensuite, ce segment, de même que le premier, est remarquablement étroit et long; les articles suivants, dont la largeur est peu considérable, constituent, par leur réunion, un plastron plus bombé que ce que nous avons vu chez l'espèce précédente.

L'abdomen du mâle, que jusqu'à présent j'ai pu seul examiner, n'offre que cinq anneaux distincts, comme chez les autres Portuniens. Sa forme est à peu près régulièrement triangulaire, comme chez le N. Monspeliensis, mais il peut encore s'en distinguer, parce que son quatrième segment ne porte pas de crète transversale, à heaucoup près aussi marquée. Quant aux pattes, je n'ai pas pu les observer.

Cette espèce se distingue facilement de toutes les espèces vivantes par la forme de son front; en effet, il est très rare d'en rencontrer dont les dents médianes dépassent les autres; cette disposition existe cependant chez le Neptunus Sebæ, mais chez ce dernier les échancrures qui séparent les angles sourciliers internes des dents latérales du front sont beaucoup plus profondes que les échancrures situées entre les autres dents.

Le musée de Milan possède un bon exemplaire de cette espèce, dont un moule se trouve dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

# NEPTUNUS VICENTINUS, Nob.

Voy. pl. 6, fig. 1, 1A, 1B.

De même que la précédente, cette espèce se trouve dans le terrain numbulitique d'Italie, dans le Vicentin, au milieu d'un caleaire dur et compacte. Par la forme générale de sa carapace, elle se distingue au premier comp d'œil du Neptunus Larteti; en effet, ce bouclier dorsal, au lieu d'être presque hexagonal, est très large

<sup>(1)</sup> Voy. pl 5, fig. 23.

et court ; les bords latéro-antérieurs sont plus fortement courbés, qu'on ne l'observe en général dans les espèces de ce genre. Les régions y sont beaucoup moins marquées; ainsi le sillon gastro cardiaque est peu indiqué; la région cardiaque est plus large. Les échanerures qui se remarquent sur les bords latéro-postérieurs, et qui servent à recevoir la base des pattes de la cinquième paire, sont beaucoup plus grandes, de façon que la partie droite de ces bords qui s'étend de cette échancrure aux cornes costales est extrêmement courte. Dans l'espèce précédente, cette portion des bords latéro-postérieurs était comparativement grande. Le front, découpé en six dents, diffère aussi de celui de l'espèce précédente; les deux dents médianes sont beaucoup plus petites que les latérales. Quant à celles qui forment les angles sus-orbitaires internes, je n'ai pu les examiner. L'apophyse épistomienne se prolongeait au devant du front, comme chez la plupart des Neptunes vivants (1). Le plastron sternal, au lieu d'être étroit, allongé et un peu bombé comme chez le N. Larteti, est plat et large, mais moins cependant que chez le N. Monspeliensis. Ses premier et denxième segments sont courts et trapus, disposition inverse de ce qui existe dans l'espèce précédente. Entre ces deux articles, on ne voit pas de crête pectorale bien dessinée comme chez le A. Monspeliensis; il y en a cependant un rudiment, mais à peine visible. L'abdomen de forme triangulaire, et plus large que dans l'espèce que nous venons d'étudier, offre sur son quatrième segment une crète transversale, analogue à celle que nous avons trouvée chez le Neptunus du terrain miocène des environs de Montpellier.

Le Muséum d'histoire naturelle de Paris possède un moule en plâtre de cette espèce, fait sur un exemplaire appartenant au Musée de Turin.

<sup>(1</sup> Voy. pl. 6, fig. 18.

### NEPTUNUS ARCUATUS, Nob.

Voy. pl. 9. fig. 2, 21 et 28.

Cette petite espèce, originaire des conches nummulitiques de Salcedo, dans le Vicentin, présente, par sa forme générale, une certaine analogie avec le A. sanguinolentus des mers de l'Inde. Le bouclier céphalo-thoracique est remarquable par sa forme régulièrement arquée en avant ; en effet, les bords latéro antérieurs et le front se continuent presque sans interruption, et constituent une ligne courbe s'étendant de l'une à l'autre des cornes costales. Celles-ci sont beaucoup plus grandes que les dents des bords latéro-antérieurs; elles se dirigent légèrement en avant. Ces dernières sont très aplaties, à base large, presque triangulaire, et leur pointe n'est pas inclinée en avant, ainsi que cela se voit chez beaucoup de Neptunus 1); la première, qui constitue l'angle orbitaire externe, devait dépasser les autres. Comme ces Crusta-eés sont toujours écrasés entre des plaques calcaires, on ne peut distinguer nettement la disposition des régions.

Le front, qui est remarquablement bien conservé (2), se compose, en y comprenant les angles orbitaires internes, de six dents : les deux inédianes sont très rapprochées, et, quoique fort petites, se trouvent, à cause de la forme même du front, sur un plan antérieur aux autres ; les deux latérales, très éloignées des précédentes, constituent plutôt des découpures que des dents spiniformes ; elles regardent légèrement en dehors, et sont plus rapprochées des angles orbitaires internes que des deuts médianes. Ces angles ressemblent aux dents précédentes par leur forme. Les orbites sont assez grandes, et devaient, anfant qu'on pent en juger, être divisées en trois lobes par deux scissures.

Je n'ai jamais pu observer la face ventrale de ces Crabes; ils paraissent avoir été enfouis pendant leur vie, et ils gardent leur position normale; on les trouve ordinairement avec toutes leurs

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 9, fig. 2<sup>B</sup>.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 9, fig. 2<sup>A</sup>.

pattes en place, quoique ces appendices soient écrasés, et que souvent il n'en reste qu'une vague empreinte. Le bras dépassait le bord latéro-antérieur de la carapace; son bord antérieur était garni d'environ trois épines à pointe dirigée en dehors. L'avant-bras présente aussi la trace de prolongements spiniformes, mais il est difficile de distinguer exactement leur position; il en est de même pour la main. Les pattes suivantes étaient longues et larges; celles de la troisième paire dépassaient notablement les autres velles de la cinquième paire étaient, de même que chez les autres Neptunus, disposées exclusivement pour la natation, et terminées par de larges palettes.

Le Muséum possède la photographie d'un de ces *Neptunus* dans un bon état de conservation, faite d'après un exemplaire appartenant au Musée de Vicence.

## NEPTUNUS GRANULATUS, Nob.

Voy. pt. 3, fig. 1, 1A, 4B, 1C, et pl. 7, fig. 2, 2A et 2B.

Cette espèce, propre aux terrains tertiaires supérieurs, n'a jusqu'à présent été trouvée qu'en Sardaigne, près de Sassari. Le Muséum d'histoire naturelle de Paris en possède quelques individus parfaitement conservés. La collection de M. Michelin en contient également quelques-uns. Lorsque j'ai fait représenter cette espèce dans les planches citées ci-dessus, je n'en connaissais que des fragments assez imparfaits. Ce n'est que quelque temps après que j'ai eu entre les mains des individus assez bien conservés, pour que l'on pût y observer tous les caractères importants . tels que ceux tirés de la forme du front et des épines du bord latéro-antérieur, etc.; de telle sorte que pour la description de ce Crustacé, je ne pourrai pas renvoyer toujours aux figures.

Cette espèce de Neptunus, qui atteignait une taille assez considérable, puisqu'on en trouve dont le diamètre latéral est d'environ 40 centimètres, est remarquable par les granulations élégantes dont son test est garni (1). La région gastrique, très large en

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 7, fig. 2 et 2B.

avant, est remarquable par l'existence d'un lobe mésogastrique linéaire qui, se confond en arrière avec le lobe urogastrique, mais s'avance jusqu'au front (1). On ne peut observer cette disposition que chez des individus bien conservés. Pour peu que le test ait disparu ou que le fossile soit un peu éerasé, les différents lobes de la région gastrique sont confondus (2). On remarque sur cette même région une ligne épigastrique formée par une série simple de granulations régulièrement espacées, et plus considérables que celles qui se voient sur le reste de la carapace (3). Cette ligne est presque droite, et ne forme pas une courbe à concavité antérieure, comme cela a lieu chez la plupart des Neptunus vivants.

La région cardiaque est bien développée (4); le lobe cardiaque antérieur est plus renflé que le postérieur, qui s'aplatit vers sa partie postérieure; les régions branchiales présentent une ligne épibranchiale très marquee, et couverte d'une série de granulations analogues à celles qui existent sur la ligne épigastrique. Cette ligne va rejoindre le sillon gastro-branchial, où elle s'efface. En arrière de cette ligne, de chaque côté du sillon gastro-branchial, se remarquent deux petits lobes analogues à ceux que nous avons déjà signalés chez les *Neptunus* vivants et chez quelques-uns de nos fossiles (5). L'échancrure, destinée à recevoir la base des pattes postérieures, est large et bien arquée.

Les parties saillantes de la carapace sont convertes de granulations régulières analogues à celles qui existent chez le Neptunus dicanthus, et qui disparaissent dans les parties rentrantes.

Le front se compose de six dents : les deux médianes plus petites et très rapprochées, les latérales plus espacées et légèrement dirigées en dehors. Les angles orbitaires sont obtus, et également dirigés en dehors; les orbites présentent sur leur bord sourcilier deux seissures profondes; le plancher orbitaire s'avance beaucoup plus que ce bord.

```
(1) Voy. pl. 3, fig. 1.
```

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 7, fig. 2 g.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 3, fig. 1, g", et pl. 7, fig. 2, g",

<sup>(4)</sup> Voy. 3, fig. 1, et pl. 7, fig. 2, kk'

<sup>(5)</sup> Vov. pl. 7, fig. 2, b\*, et pl. 3, fig. 1, b\*.

Le plastron sternal (1), large et plat, porte sur son deuxième segment une crête pectorale bien marquée, quoique moins saillante que chez le N. Monspeliensis.

Les pattes antérieures sont robustes et allongées; le bras est garni sur son bord antérieur de pointes spiniformes au nombre de trois ou quatre; l'avant-bras présente en dehors, au-dessus de l'articulation du poignet, une épine acérée; la main (2), ornée de crètes longitudinales analogues à celles que l'on trouve chez tous les Neptunus, est terminée par des doigts robustes, armés de denticulations espacées, régulières, et s'engrenant exactement les unes dans les autres, comme cela se voit chez le N. sanguino-lentus des mers d'Asie.

L'abdomen du mâte /3) n'est composé que de einq anneaux, comme chez les divers genres de la famille des Portuniens; sa forme ne présente d'ailleurs rien de remarquable; il en est de même pour l'abdomen de la femelle (/t).

De tous les représentants fossiles du genre Neptunus, c'est le N. Monspeliensis qui ressemble le plus à celui que je viens de décrire. Mais ils ne peuvent cependant pas être confondus, car l'espèce de Montpellier, comme nous l'avons vu, présente une carapace couverte de grosses granulations plates et irrégulièrement disposées, tandis que chez le N. granulatus ces ornements sont régulièrement espacés, petits, et forment des lignes continues sur les régions gastrique et branchiales.

Les ornements du test, combinés avec l'existence d'une crête pectorale, distinguent cette espèce de toutes celles qui se trouvent à l'état fossile ou qui habitent aujourd'hui nos mers.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 3. fig. 1<sup>A</sup>, y, et pl. 7, fig. 2, y.

<sup>(2)</sup> Vov. pl. 3, fig. 16 et 18.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 3, fig. 14.

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 7, fig. 24.

## NEPTUNUS INCERTUS, Nob.

Voy. pl. 5, fig. 3.

Je ne présente lei cette espèce qu'avec doute; je l'ai dessinée dans la collection Massalungo à Vérone. Son mauvais état de conservation ne m'a pas permis d'y retrouver les caractères nécessaires à une détermination spécifique certaine; je suis cependant porté à croire qu'elle ne peut être rapportée à aucun des autres types du même genre. Ce Neptunus provient des couches nummulitiques de Salcedo dans le Vicentin.

Par sa forme générale, par la courbure de ses bords latéroantérieurs, elle se distingue de toutes les espèces que nous avons rencontrées jusqu'à présent. Cependant il faudrait avoir sous les yeux des individus mieux conservés pour arriver à établir d'une manière plus positive ses caractères distinctifs.

### § II.

#### GENRE ACHELOUS.

Syn.: Portunus (pars), Fabricius. Entom. syst, suppl.

LUPA (pars), Leach, art. CRUSTACEOLOGY (Edinb. Encyclop.).

- Demarest, Considérations sur les Crustacés, p. 97.
- Latreille, Règne animal, 2º édit., t. IV, p. 33.
- Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. 1, p. 445.

Amphitrite (pars), Dana, Crustacca, p. 275.

Achelous, de Haan, Fauna japonica, p. 8.

Le genre Achelous (1), établi en 1850 par W. de Haan, comprend tous les Neptunus dont la dernière épine des bords latéro-antérieurs est à peu près de la même longueur que les autres. Il se distingue donc an premier abord des Scylla par l'absence d'un sillon transversal entre le bord antérieur du cadre buccal et le bord

<sup>(1)</sup> Achèlous, nom mythologique, fils de la Terre et de l'Océan.

postérieur de la cloisou sous-antennulaire, par la forme générale du corps qui est toujours moins bombée, et enfin par la disposition des pattes antérieures, construites sur le même plan que celles des Neptunus et présentant par conséquent sur la main des crètes longitudinales. En somme, la meilleure caractéristique que l'on puisse donner de ce genre peut se résumer ainsi : ce sont des Neptunus dont les épines du bord latéro-antérieur sont tontes à peu près égales. Peut-être ee genre est-il établi sur des caractères trop peu importants ; mais comme il est d'un emploi commode en paléontologie, où la forme extérieure doit jouer un grand rôle, je crois qu'it peut être utile de le conserver. Les espèces vivantes qui composent ce groupe habitent maintenant les mers d'Asie, les côtes du Brésil et d'autres régions dont la température est plus élevée que celle de nos côtes.

## ACHELOUS OBTUSUS, Nob.

Voy. pl. 3, fig. 2.

Cette espèce, la seule de ce genre que l'on connaisse à l'état fossile, provient des calcaires de Salcedo, dans le Vicentin, qui, comme on le sait, se rattachent à la formation muumulitique. Par sa forme générale cet Achelous présente une certaine ressemblance avec l'A. granulatus M. Edw. . De même que chez ce dernier, la carapace est presque aussi longue que large, et les bords latéroantérieurs se prolongent beaucoup en arrière ; les neuf dents qui garnissent ce-bord sont sensiblement égales entre elles, larges à leur base, aplaties et dirigées un peu en avant ; la première, qui constituel'angle orbitaire externe, est un peu plus grande que les suivantes, disposition qui se voit aussi chez l'A. granulatus. La région gastrique, de même que le lobe cardiaque antérieur, est très rétrécie en arrière. On aperçoit très distinctement les traces de la ligne épibranchiale qui, partant de la dernière deut du bord latéro-antérieur, remontait un peu en avant et se perdait dans le sillon branchiocardiaque. La surface de la carapace paraît avoir présenté de nombreuses inégalités, autant du moins que l'on peut en juger malgré l'écrasement des individus ; on n'y aperçoit pas de grosses

granulations comme chez les A. spinimanus et granulatus, mais de fines ponetuations.

Le front est découpé en six dents: les deux médianes et les deux latérales sont petites, arrondies à leur extrémité, et égales entre elles; les autres, qui forment les angles sourciliers internes, sont beaucoup plus petites et également arrondies; cette disposition présente une certaine similitude avec ce qui existe chez l'A. lobifrons (M. Edw.), où il n'y a aussi que six dents au front, mais celles-ci sont beaucoup plus rondes, et ce sont plutôt des lobes, comme l'indique le nom que l'on a donné à ce Portunien. Chez l'A. granulatus, les deux dents médianes sont complétement rudimentaires, et enfin, chez l'A. spinimanus et l'A. ruber, le front, an lieu d'être découpé en six deuts, présente luit de ces prolongements spiniformes.

Les pattes antérieures sont médiocrement développées; le bras ne dépasse que peu le bord latéro-antérieur de la carapace. L'avant-bras porte des prolongements spiniformes acérés; quant à la main, elle ne présente rien de remarquable et se rapproche par sa disposition générale de ce que l'on observe dans le groupe des Lupéens. Les pattes postérieures sont moins natatoires que chez quelques autres espèces du même genre; leur dernier article, au lieu d'être très élargi, est ovale et allongé, à peu près comme chez l'Achelous ruber.

## § 111.

### GENRE ENOPLONOTES, Nob. (1).

Vov. pl. 7, fig. 1.

L'ai ern devoir proposer l'établissement d'une nouvelle divisier générique pour un Portunien fossile qui appartient au groupe des Lupéens, mais qui me paraît ne pouvoir être rapporté à aucun des genres actuellement existants. Ce crustacé est remarquable par

<sup>(1)</sup> De ένδπλιος, armé, et de νῶτες, des

l'énorme développement des cornes costales on cornes latérales de la carapace, et diffère de tous les antres Lupéens par le nombre des dents qui garnissent les bords latéro-antérieurs de ce bouclier céphalo-thoracique.

Le scul échantillon d'Enoplonotus que je connaisse ne montrait pas la face inférieure du corps, et ne m'a pas permis de constater tous les caractères organiques que j'aurais désiré pouvoir comparer à ceux des autres Portuniens. Du reste, l'aspect général de ce fossile me paraît différer trop de tout ce qui est comm jusqu'ici, pour ne pas constituer un type générique particulier; mais puisque je n'ai pas pu examiner les pièces de la bouche, il serait possible, quoique peu probable, que chez ce Crustacé le cadre buceal fût rétréci eu avant, ce qui le rapprocherait alors des Matutes, des Mursies et des autres Crabes nageurs de la division des Oxyrhynques. Cependant chez ces derniers toutes les pattes sont terminées par des palettes pointues et triangulaires, de façon à permettre à l'animal de creuser le sable, ainsi que de nager avec rapidité, et dans le genre Enoplonotus, de même que chez les Portuniens, les pattes postérieures paraissent disposées pour la natation, car le dernier article est arrondi et ovalaire. Or, les types de la division des Oxyrhynques qui présentent cette structure s'éloignent beaucoup, quant à la forme générale, de ce que nous remarquons chez notre fossile ; aussi je crois devoir ranger sans hésitation ce Crustacé dans la famille des Portuniens, à côté des Neptunus et des Lupa.

### ENOPLONOTUS ARMATUS, Nol.

Voy. pl. 7, fig. 1 et 14.

Cette espèce remarquable se trouve dans les calcaires nummufitiques de Monte-Bolca; elle provient de la belle collection de fen M. Massalungo. J'ai pu l'étudier et la dessiner lors de mon passage à Vérone. La carapace est armée de chaque côté d'une corne costale énorme, comparativement à la taille de l'animal; en effet, sa longueur égale presque les deux tiers de la longueur de la carapace; enfin cette corne est garnie en avant de dix dents régulières aplaties et élargies à leur base (4). Jusqu'iei nous ne connaissons rien de semblable dans les autres Crabes vivants ou fossiles. Le Lupa forceps présente une petite dent au-dessus de la base de la corne costale; le Psammocarcinus Hericarti porte sur cette même corne une et quelquefois deux dents, mais jamais chez aucun Crustacé on n'en a observé un plus grand nombre.

Les bords latéro-antérieurs sont découpés en cinq dents qui présentent des formes très particulières. Ainsi la dernière, an lieu d'être disposée en pointe, s'élargit vers son extrémité, qui, par conséquent, est plus large que sa base. La pénultième et la troisième, an lieu de se diriger en avant, sont dirigées en arrière. Enfin, la première qui forme l'angle orbitaire externe, est conformée d'après les règles ordinaires. Aueun Crustacé n'a offert jusqu'à présent cette disposition singulière.

Les orbites sont larges, et le bord sourcilier était probablement divisé en deux lobes par une scissure dont on aperçoit les traces.

Le front, large et peu avancé, est découpé en six dents dont la forme ne se distinguait pas d'une manière bien nette. Les régions de la carapace n'étaient pas distinctes à cause de l'écrasement qu'elles avaient subi; on pouvait cependant constater la présence du sillon gastro-branchial qui circonscrivait une région stomacale très élargie en arrière. Enfin, toute la surface du bouclier céphalo-thoracique était couverte de lignes de ponetuations régulières et disposées en séries linéaires.

La patte postérieure, dont une empreinte est bien conservée, paraît disposée exactement comme chez les autres Lupéens.

On voit donc que ce Portunien se rapporte à un type générique tout à fait particulier et n'ayant pas d'analogue dans l'ordre des Brachyures : l'existence de ces énormes cornes latérales dentées en ayant, la direction des épines des hords latéro-antérieurs, sont des faits d'une grande importance zoologique, à cause même de leur rareté.

<sup>(1)</sup> Voy. pl 7, fig. 14.

#### § IV.

#### GENRE SCYLLA.

Voy. pl. 1 et 2.

Syn.: Portunus 'pars), Fabricius, Eutom. syst., suppl.

 Ruppel, Beschreib. und Abbild. von 24 Arten kurzschwanzigen Krabben, p. 10.

Lupa (pars), Milne Edwards, Hist. nat. des Crustacés, t. 1, p. 448. Scylla, de Haan, Fauna japonica, Caustacés, p. 11.

Lupées convexes de M. Milne Edwards, et ne diffère que peu des genres Neptunus et Achelous; il s'en distingue cependant par plusieurs caractères faciles à constater chez les fossiles aussi bien que chez les espèces récentes. Ainsi, le corps est beaucoup plus épais, la carapace plus bombée que chez les antres Lupéens. Les bords latéro-antérieurs, beaucoup plus obliques, sont également armés de neuf dents; mais la dernière est semblable aux précédentes, caractère qui se rencontre aussi chez les Achelous, mais qui distingue le genre Seylla des Neptunes et des Lupées.

Le front garni de six dents s'avance plus qu'on ne le voit en général chez les *Neptunus*.

La région faciale, qui s'étend du front au plastron sternal, se relève beaucoup moins que chez les Achelous et chez les Neptunus, où elle est presque verticale, puisque le bord antérieur de ce plastron et le front sont situés à peu près sur le même plan, de sorte qu'en plaçant ces Crabes sur le dos, on ne peut apercevoir les fossettes antennulaires. Chez les Scylla, au contraire, ces fossettes sont parfaitement visibles dans cette position.

La cloison interantemulaire (1) ne donne naissance à aucun prolongement spiniforme dépassant le front, comme nous l'avons vu chez les Achelous aussi bien que chez les Neptunus; l'apophyse médio-antérieure de l'épistome est enchàssée dans la fossette que le front présente pour la recevoir et ne se prolonge pas au delà.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1<sup>A</sup>, i.

Les fossettes antennulaires sont presque aussi larges que longues, elles sont complétées en dehors par l'article basilaire des antennes externes qui se réunit à l'angle sourcilier du front par une très petite surface de son augle latéro-antérieur. De même que chez les autres Lupéens, cet article basilaire donne naissance à une dent large et aplatie (1), située au-dessons de la tigelle mobile de l'antenne, et au-dessus de la dent sous-orbitaire interne; tandis que chez les Neptunus et les Achelous, ce prolongement dentiforme se dirige beaucoup plus en dehors au-dessus de l'angle sous-orbitaire, et se prolonge ainsi un peu dans la cavité de l'orbite.

Le premier article de la tigelle mobile de l'antenne externe est large, court, et occupe tout l'espace laissé libre entre le bord sour-cilier et la dent basilaire de l'antenne; il sert ainsi à compléter en dedans la cavité orbitaire. Chez les Achelous et les Aeptunus, cet article est beaucoup plus grêle et plus long, et ne s'enchâsse jamais d'une manière aussi parfaite entre le front et le prolongement de l'article basilaire de l'antenne.

Le plancher de l'orbite s'avance moins que chez les autres Lupéens, de telle sorte qu'en regardant la carapace en dessus, c'est à peine si l'on voit son bord antérieur.

Il est aussi à noter que la dent sous-orbitaire interne présente à sa base et en dedans un sillon longitudinal (2) qui la divise en deux parties: l'une externe, très grande et formant la dent proprement dite; l'autre interne, très petite, réduite à l'état de tubercule, et appliquée contre la base de l'antenne externe. Je n'ai vu exister cette disposition chez aucun représentant du genre Neptunus ou du genre Achelous.

L'épistome est bien développé (3); le bord labial, ou bord antérieur de la fosse buceale, est distinct du bord postérieur des fossettes antennaires, et il s'en trouve séparé par un sillon transversal qui se prolonge en arrière des tubercules auditifs jusqu'au bord

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1A, a'.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 4, fig. 14, s\*.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1<sup>a</sup>, n, o.

interne de la portion sous-orbitaire de la carapace, mode d'organisation qui ne se rencontre chez aucun autre Lupéen.

Le plastron sternal (1) s'éloigne aussi par sa forme de ce que nous avons constaté dans les genres Achelous et Neptunus: au lien d'être large, aplati et presque carré, il est au contraire bombé en dessus, plus étroit et comparativement plus allongé; sa partie antérieure surtout est moins trapue et s'amincit graduellement entre la base des pattes-mâchoires externes. Ces différences sont dues surtout à la longueur relative des premier et deuxième segments, qui portent, l'un les pieds-mâchoires externes, l'autre les pinces, et dont la longueur est considérable, comparée à leur largeur.

Les bras, ou pattes thoraciques de la première paire, sont beaucoup plus courts et robustes que chez les autres Lupéens (2); la main est courte et forte; ses deux faces sont régulièrement bombées et lisses, si ce n'est sur le bord supérieur, où l'on voit deux crètes mousses et peu accusées terminées par des pointes spiniformes. Dans les genres Achelous et Neptunus, au contraire, la main présente, comme je l'ai déjà dit, une forme prismatique, et est toujours ornée de crètes longitudinales bien marquées. La disposition des épines de la main n'offre rien de remarquable; les doigts sont plus robustes, et, toutes choses égales d'ailleurs, plus courts et plus recourbés que chez les autres Portuniens du même groupe.

L'avant-bras est également privé de crètes. Les bras sont très robustes, et ne dépassent que très peu les bords latéro-antérieurs de la carapace. Par les progrès de l'âge, ces caractères, tirés des pattes antérieures, se dessinent de plus en plus, et les pinces des vieux individus acquièrent comme grosseur un développement énorme, relativement au reste du corps. Chez les Lupéens, au contraire, elles restent toujours longues et grèles. Les autres paires de pattes sont moins comprimées et plus robustes que chez les autres représentants du même groupe.

L'ensemble des caractères que je vieus d'exposer, en tête desquels je place ceux tirés de la disposition de la région faciale, suffit

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 1, fig. 4<sub>C</sub>, 1<sub>D</sub>, 2<sub>A</sub>; pl. 2, fig. 1<sup>B</sup>, 1<sup>D</sup>.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1, 1<sup>B</sup> et 2.

pleinement pour autoriser la création d'un genre particulier; mais j'ai eru devoir en exposer avec quelques détails les principaux caractères différentiels, W. de Haan ne s'étant fondé pour l'établissement de cette division que sur la disposition des pieds-mâchoires (1), dont la forme chez les différents Portuniens varie notablement d'une espèce à l'autre.

Jusqu'à présent on ne connaît qu'une scule espèce de ce genre; elle habite les mers d'Asie, depuis la mer Rouge jusqu'an Japon, et s'y trouve en grande abondance : je veux parler de la Scylla serrata Forskal (2).

#### SCYLLA SERRATA.

Voy. pl. 1 et 2.

Syn.: § 1. Individus récents.

Cancer serratus, Forskal, Pescriptiones animalium qua in itinere Orientali observavit Petrus Forskal, 1775, p. 90.

CANCER OLIVACEUS, Herbst, Versuch einer naturgeschichte der Krabben und Krebse, 1794, t. 11, p. 457, pl. 38, fig. 3.

PORTUNUS TRANQUEBARICUS, Fabricius, suppl., 1798, p. 366.

Portunus serratus, Ruppell, Beschreibung und Abdildung von 24 Arten kurzschwanzigen Krabben, p. 10, pl. 2, fig. 1.

Lupa tranquebarica, Milne Edwards, Hist. nat. des Crustacés, 4834, t. 1. p. 148.

Scylla serrata, de Hoan, Crust. Fauna japonica, 1850, p. 44.

(1) Voy. pl. 4, fig. 1F et 2<sub>B</sub>.

(2) M. White (List of the specimens of Crustacea in the Collection of the British Museum, 4847, p. 26) considére comme une seconde espèce de ce genre l'Achelous crassimanus de Mac Leay (Mac Leay, Annulosa of South Africa, p. 64, dans l'ouvrage de Smith intitulé: Hlustrations of the Zoology of South Africa, 1849), Crustacé de la côte est de l'Afrique; mais les caracteres que ce dernier auteur lui assigne sont tout à fait insuffisants pour qu'il soit possible de le distinguer de la Scylla serrata, et l'examen que j'ai fait de deux individus provenant des mêmes parages, et qui certainement ne différaient pas spécifiquement de cette dernière, me porte a croire que la S. crassimana n'est qu'une espece nominale, et ne doit pas être distinguée de la Scylla serrata.

Syn.: Achelous crassimanus? Mac Leay, Annulosa of South Africa (dans l'ouvrage de Smith intitulé: Illustrations of the Zoology of South Africa, 1849, p. 61).

Scylla crassimanus? White, List of the specimens of Crustacea in the Collection of the British Museum, 1847, p. 26.

SCYLLA TRANQUEBARICA, Dana, Crustacea, 1852, t. 1, p. 270.

§ II. Individus fossiles.

Cancer petrefactus, Catalogue de la collect. de Davila, par Romé de Lille, t. 111, pl. 3, fig. 6.

Portunus Leucodon, Desmarest, Crustacés fossiles, 1822, p. 86. pl. 6, fig. 1, 2 et 3.

Lupa Leucodon, Reuss, Zur Kenntniss fossiler Krubben, p. 58.

Platycarcines Bervillei, Girard, Notices entomol., dans Ann. de la Soc. entomologique de France, 3° série, t. VII, p. 438, pl. 4, fig. 3 (1).

Depuis fort longtemps on connaissait dans les collections un grand Crabe fossile dont l'origine était douteuse, mais que l'on savait cependant se trouver sur les côtes de l'Asie, et en particulier de la Chine. De même que tous les autres représentants fossiles de la grande classe qui nous occupe, on le désignait sous le nom général de Cancer petrefactus. C'est sous ce nom que nous le voyons figuré dans le Catalogne de la collection de Davila, publié en 1767. Ce même Crabe avait été rapporté de Chine par le père d'Incarville, jésuite missionnaire, dont nous avons déjà en l'occasion de mentionner le nom (page 136).

Seba représente aussi le sternum et la pinee d'un Crabe pétrifié provenant des côtes de Ceylan ou du Coromandel, qui évidemment doit se rapporter à l'espèce que nous examinons (2).

Desmarest, qui rangea méthodiquement tous les Crustacés fossiles comms de son temps, plaça cette même espèce de Crabe dans

- (1) Dans une nouvelle note, lue à la Société entomologique, dans la séance du 26 décembre 1860, M. Girard annonce qu'il s'est convaincu, par un examen comparatif avec des pièces mieux conservées, que le *Piotycarcinus Beredlei* devait se rapporter au *Portunus leucodon* (Desmarets). M. Girard avait été trompé par le mauvais état de conservation du fossile qu'il avait entre les mains, et dont l'abdomen, ainsi que les bords latéro-antérieurs, brisès, n'offraient plus les traits caractéristiques des Portuniens.
  - (2) Seba, Rerum naturalium thesaurus, 4765, t. IV p. 127, pl. 407, fig. 28.

le genre Portunus de Fabricius, sous le nom de Portunus leucodon. Cette détermination fut adoptée par tous les naturalistes qui
ont suivi Desmarest. Seulement, lorsque le genre Portunus fut
subdivisé en plusieurs groupes, le P. teucodon changea de nom
générique. Ainsi M. Milne Edwards reconnut une analogie intime
entre ce fossile et la Lupa serrata (L. tranquebarica de cet anteur), et
proposa de le ranger à côté de cette dernière espèce dans le sousgenre des Lupées convexes. à côté de la Lupa serrata. Ce rapproehement fut maintenu par tous les anteurs qui, depuis 1834, out
traité le même sujet; seulement le sous-genre des Lupées convexes
étant devenu le genre Scylla de W. de Haan, le Portunus leucodon deverait la Scylla leucodon.

Ayant eu à ma disposition un grand nombre de ces fossiles, et à l'aide des différentes figures qui en ont été données, entre autres de celle qui se trouve dans le mémoire de M. Reuss, et qui représente un des plus beaux exemplaires fossiles de cette espèce, j'ai pu me convainere que la Scylla leucodon n'était qu'une espèce nominale, et ne pouvait se distinguer de la Scylla serrata; et il est probable que, si Desmarest avait en ce Crustacé récent sous les yeux, il n'aurait pas hésité à y rapporter le fossile qui nous occupe. Mais à l'époque où il écrivait son remarquable travail, les connaissances carcinologiques étaient peu avancées, les collections très pauvres en Crustacés exotiques, et il n'est pas étonnant qu'il ne connût pas la Scylla serrata, ou du moins qu'il ne l'eût jamais vue.

La Seylla serrata fossile se trouve sur les mêmes rivages qu'habite l'espèce vivante, c'est-à-dire dans les mers d'Asie, depuis la mer Rouge jusqu'au Japon, sur la plupart des plages continentales et sur celles des îles, telles que les Philippines, les îles Luçon entre autres, etc.; et elle s'y rencontre dans des dépôts que nous devons considérer comme presque contemporains de l'époque actuelle. Souvent, au milieu de la gangue qui empâte ces Crustacés, on voit des coquilles qui vivent aujourd'hui dans les mêmes mers. Ainsi le Muséum en possède un individu que Desmarest a figuré (1), et qui présente dans sa masse un assez grand nombre

<sup>(1)</sup> Desmarest, op. cit., pl. 6, fig. 3 et 1.

de coquilles de la *Melanopsis atra* (Férussae) ou *Nerita atra* (Muller). Ces dernières sont parfaitement conservées; la bouche est intacte; les couleurs pen altérées, et il ne peut y avoir aneun donte sur l'exactitude de leur détermination.

Le squelette tégumentaire de la Seylla serrata a été peu à peu transformé en calcaire, et c'est plutôt un Crabe pétrifié qu'un Crabe fossile. Presque toujours les individus ainsi conservés sont plus ou moins fissurés et brisés; mais en en observant un grand nombre, il est facile d'étudier fes détails des différentes parties. Ces Crabes sont empâtés dans une argile calcaire, d'un gris bleuâtre, extrêmement dure, et comme ils sont eux-mêmes très cassants, on ne peut jamais espérer les débarrasser de leur gangue; il faut toujours se contenter d'observer seulement les parties que le hasard a mis à découvert.

Je vais indiquer les principaux caractères de cette espèce, en insistant surtout sur ceux qui sont les plus faciles à constater chez les fossiles.

La carapace, fortement bombée dans tous les sens, présente une forme beaucoup moins naviculaire que la plupart des autres Lupéens. Les bords latéro-antérieurs se prolongent beaucoup plus en arrière, et si l'on traçait une ligne droite réunissant les denx dernières dents, la portion postérieure ainsi délimitée serait beaucoup plus petite que l'antérieure, tandis que chez les Neptunus ces deux espaces sont sensiblement égaux. Le diamètre transversal est au diamètre antéro-postérieur comme 400 : 65, tandis que chez les Neptunus il est en général comme 400 : 35. Ces rapports peuvent être légèrement modifiés chez les fossiles, à cause de l'écrasement que la carapace peut avoir subi (1); mais dans la plupart des cas, ils s'en éloignent extrèmement peu. La carapace, d'une

<sup>(1)</sup> La déformation qui résulte de cet écrasement est quelquefois portée si loin, qu'elle change beaucoup l'aspect général du fossile. Ainsi un des deux échantillons décrits par Desmarest est devenu de la sorte si différent de l'autre, qu'an prenner abord on pourraitêtre disposé a le considérer comme appartenant à nne espèce distincte (voy. pl. 2, fig. 1); mais, par un examen plus approfondi, on ne tarde pas a reconnaître que tous les caractères organiques sont identiques.

couleur rouge olivàtre, dont on voit encore des traces sur la géneralité des fossiles, est couverte de petites granulations extrêmement fines et serrées; de telle sorte que, vu de loin, ce bouclier céphalo-thoracique paraît complétement lisse. Chez les Scylla fossiles, il arrive souvent qu'une pellicule calcaire se dépose sur tonte la surface de ce bouclier; dans ce cas, les granulations qui n'ont pas été recouvertes apparaissent au contraire comme de petites dépressions, au centre desquelles se trouve un petit tubercule (4). D'ailleurs il est facile, en frappant légèrement sur la carapace, de faire tomber cette espèce d'enduit, et de rétablir les choses dans leur état normal : dans ee cas, toutes les granulations conservées sous ce vernis calcaire apparaissent aussi intactes que chez les individus vivants (2°; elles sont très serrées et très nombreuses au centre du bouclier eéphalo-thoracique, mais s'espacent un peu plus à la base des dents latéro-antérieures.

Les régions de la carapace sont peu distinctes, à l'exception des régions gastrique et cardiaque. La première est indiquée nonseulement par un sillon, mais encore par une ligne de ponctuations blanches (3), au fond de chacune desquelles se voit un petit tubercule. Ces dépressions ne sont pas limitées au sillon gastrobranchial; on en aperçoit d'autres disposées d'une manière assez régulière, et très espacées les unes des autres tout le long des bords latéro-antérieurs de la carapace, à quelque distance de la base des dents. On remarque aussi sur la région stomacale une ligne épigastrique (4; légèrement convexe en arrière, et formée par une série de granulations plus grosses et plus serrées que celles qui ornent le reste du bouelier dorsal.

Les impressions correspondant à l'insertion des muscles du cœur sont profondes et linéaires; le sillon gastro-cardiaque est bien accusé. De chaque côté de cette dernière région, on aperçoit quelques rugosités disposées en croissant, dont la convexité est

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 2, fig. 46.

<sup>(2)</sup> Voy. pt. 2, fig. 1<sup>F</sup>.

<sup>(3)</sup> Voy, pl. 1, fig. 1, g.

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1, g''.

tournée en dedans et correspondant à l'insertion des muscles des flanes.

Les régions branchiales (1) sont bien développées, et séparées des régions hépatiques (2) par une ligne épibrauchiale qui, partant de la dernière dent latéro-antérieure, se recourbe légèrement, et remonte un peu pour s'effacer bientôt complétement (3). Cette ligne, de même que l'épigastrique, est formée de grosses granulations régulièrement disposées; le bord interne de la même dent se prolonge par une crête granuleuse, qui s'arrête en dessus de la base de la cinquième patte. En arrière, la carapace est bordée par une autre crète finement granuleuse, qui contourne l'échaucrure destinée à loger la base des pattes postérieures, et se continue avec le bord interne des branchiostégites. Enfin la carapace se termine en avant par un front à six dents larges et plates, dont les deux externes constituent les angles sourciliers infernes; les dents du milieu sont en général un peu plus saillantes que les autres, et l'échanerure qui les sépare est un peu plus profonde 4). Le bord sourcilier est divisé en trois lobes par deux seissures, dont l'interne est très considérable, tandis que l'externe, placée à la base de l'angle orbitaire externe, est presque rudimentaire (5). Chez les Neptunus, nous avons vu qu'en général ces seissures étaient toutes deux également accusées.

On ne doit pas s'attendre à trouver cet ensemble de caractères réunis sur un même individu fossile; presque toujours les exemplaires que l'on possède sont plus ou moins fracturés, et il est certaines régions que l'on ne peut étudier. Mais en examinant avec attention un certain nombre de pièces, ou arrive à les compléter les unes par les autres, et à y retrouver jusqu'aux moindres détails, tels que ceux firés de la disposition des lignes de granulations, des ponetnations blanches qui circonscrivent la région gastrique, etc.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1, b.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1, h.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1, b'.

<sup>(4)</sup> Vov. pl. 1, fig. 1, /, et fig. 1, /.

<sup>(5)</sup> Voy. pl. 4, fig. 1, s. et fig. 14, s.

Le front est la partie qui est le plus souvent brisée. Aucune des *Scylla* fossiles que le Muséum possède ne présente cette région intacte, mais j'ai pu combler cette lacune par l'examen de la belle figure de M. Reuss. Sur l'exemplaire représenté dans le Catalogne du musée de Davila, le front devait être dans un bon état de conservation; mais le dessinateur n'en a pas rendu les détails d'une manière satisfaisante.

Je n'insiste pas ici sur les earactères que l'on peut tirer de la disposition des orbites, de la région antennaire et de l'épistome; en étudiant les traits distinctifs du genre Scylla, je les ai indiqués, et, à ma connaissance, on n'a januais trouvé les orbites et les antennes intactes chez aucune Scylla fossile. Les pattes-mâchoires, dont le troisième article est fortement échancré en avant et se prolonge beaucoup en haut II., se retrouvent quelquefois assez bien conservées chez les fossiles et avec une forme identique à celle des individus vivants. Je n'ai pas à revenir sur ce que j'ai déjà dit du plastron sternal (2), qui souvent est parfaitement conservé sur les pièces fossiles. Cette région ne présente pas les mêmes ornements que la carapace; au lieu d'être finement granulée, on y remarque surtout sur le premier et deuxième segment de grosses ponctuations évasées et peu profondes, assez espacées, entremèlées d'autres ponetuations beaucom plus petites et plus nombreuses. On peut observer les premières sur le plus grand nombre des fossiles: quant aux dernières, elles ont souvent disparu.

Les pattes thoraciques de la première paire sont, comme j'ai déjà eu occasion de le dire, robustes et relativement assez courtes. La main (3) est disposée de manière à pouvoir déployer une grande puissance, et ses faces sont fortement bombées afin de pouvoir loger les muscles volumineux du pouce. La face externe ne présente ni crêtes ni épines; on voit sur la face interne, au-dessus de la base de l'index, un tubercule spiniforme. La main est légèrement aplatie supérieurement, de façon à ne pas être limitée par un bord

<sup>(1</sup> Vov. pl. 1, fig. 1, et fig. 2<sup>6</sup>.

<sup>(2</sup> Voy. pl 1, fig. 4 , 16, 24, et pl. 2, fig. 10, 18.

<sup>(3,</sup> Voy. pl. 1, fig. 1<sub>B</sub>, et 2.

tranchant, mais par une face circonscrite par deux bords, dont chacun se termine en avant, au-dessus de l'articulation du pouce, par une épine aiguë; il en existe une troisième en arrière, au-dessus de la cavité glénoïdale, destinée à recevoir le condyle articulaire supérieur de l'avant-bras. Sur les fossiles, ces pointes sont le plus souvent brisées, mais on en voit toujours distinctement la base. Le pouce est fort recourbé; on y observe sur la face externe un sillon longitudinal, au fond duquel se voient de petites ponetuations; sur la face interne on remarque un sillon analogue, mais naoins marqué.

Les dents qui garnissent le bord tranchant du pouce sont très remarquables. La première est énorme, c'est plutôt un gros tubercule mousse; elle est suivie d'une série de dents plus petites, au milieu desquelles en sont intercalées quelques-unes plus grandes, et enfin il se termine par une pointe aiguë. L'index est presque droit et ne se recourbe qu'à son extrémité; il présente aussi sur ses faces externe et interne une ligne de ponetuations; les dents dont il est armé sont disposées de manière à s'engrener avec celles du doigt mobile : les premières, très élargies, sont plates et quelquefois même un peu excavées, de façon à recevoir le gros tubercule du pouce; celles qui suivent sont alternativement grandes ou petites, et correspondent ainsi aux inégalités des dents antagonistes.

La conferr de cette main est la même que celle du reste du squelette tégumentaire, si ce n'est pour le bord tranchant et pour la pointe des doigts qui reste blanche, ainsi que souvent l'extrémité du prolongement glénoïdal du poignet destiné à recevoir le condyle externe du pouce. Sur les pinces fossiles dont la couleur n'a pas été altérée, on peut retrouver d'une manière exacte ces différences dans la coloration, et c'est en raison de cette particularité que Desmarest a donné le nom de leucodon à cette espèce. On ne retrouve pas constamment tous ces caractères de détail sur les jeunes individus dont la main n'est pas encore arrivée à son développement parfait; les dents sont alors moins grosses, et la coloration blanche du bord supérieur des doigts peut être masquée par quelques taches rougeàtres.

L'avant-bras, qui, comme je l'ai déjà dit, manque de crètes longitudinales, est armé de trois dents spiniformes: l'ime, graude et aignë, placée à l'angle antéro-supérieur; les deux autres, notablement plus petites et sonvent réduites à de simples tuber-cules, garnissent le bord externe un peu au-dessous du condyle articulaire supérieur. Le bras, de forme prismatique, est court et gros; son bord antérieur est armé de trois épines acérées régulièrement espacées: son bord postérieur n'en présente que deux beaucoup moins grandes, et placées, l'une sur le bord articulaire de l'avant-bras, l'antre un peu en arrière. Ces derniers caractères tirés de la disposition des épines se voient presque toujours très bien chez les fossiles, et donnent de bonnes indications pour la détermination de l'espèce.

Les autres paires de pattes sont robustes et en général beaucoup moins aplaties que chez les autres Lupéens. La cuisse, qui est ordinairement la seule partie que l'on puisse observer chez les fessiles, est complétement lisse et n'offre pas de sillon, comme on le voit chez certains Portuniens du même groupe. L'abdomen du mâle (4 est étroit et s'amineit régulièrement à son extrémité; le septième et dernier anneau est petit et pointu, il manque souvent chez les fossiles; le pénultième présente une forme allongée et presque quadrilatère, et il est un peu plus large en arrière qu'en avant; les cinquième, quatrième et troisième segments sont soudés; ce dernier est plus large que le deuxième, et le premier n'offre rien de remarquable.

Chez les femelles l'abdomen présente des modifications considérables de forme, suivant qu'on l'examine à différents àges. Ainsi chez les jeunes individus (2), les premiers et septième anneaux sont seuls libres, tous les autres sont sondés ensemble, et, considérée dans son ensemble, cette portion du corps présente une forme à peu près triangulaire; enfin elle est relativement étroite. Ainsi le quatrième anneau ne cache pas les sternites du dernier segment thoracique.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 1, fig. 4<sup>E</sup>, et 2<sup>A</sup>.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 1, fig. 1<sup>D</sup>, et pl. 2, fig. 4<sup>E</sup>.

Si l'on examine au contraire une femelle arrivée à son complet développement (1-, on voit que la forme de l'abdomen-s'est considérablement modifiée, et si l'on ne pouvait suivre pas à pas toutes les transitions d'une forme à l'autre, on serait autorisé à les rapporter à deux espèces distinctes. Ainsi tous fes anneaux, à l'exception du dernier, se sont heaucoup élargis, surtout les deuxième, troisième et quatrième ; ce dernier recouvre presque complétement les sternites du dernier segment thoracique postérieur, et la formegénérale de l'abdomen a complétement changé. Ainsi, au lieu d'être régulièrement triangulaire, il est très arrondi jusqu'au pénultième article, qui présente la forme d'un demi-cerele légèrement échancré en avant pour l'insertion du septième segment. Les lignes de jonction des différents aumeaux sont devenues beaucoup plus distinctes, et donnent à cette partie du corps la flexibilité indispensable pour exécuter quelques mouvements nécessaires à la reproduction de ces animaux. Cependant les segments ne sont jamais complétement séparés; sur la ligne médiane ils n'ont que très peu d'adhérence, mais sur les côtés ils sont toujours soudés.

Chez les individus fossiles on retrouve ces deux formes dans l'abdomen, seutement il est en général difficile de constater l'état des sutures, qui sont sonvent brisées dans les phénomènes de la fossilisation.

En résumé, je crois qu'il ressort clairement des faits qui précèdent que, entre la Scylla leucodon de Desmarest et la Scylla serrata, il n'existe pas la plus petite différence, et que tout, jusqu'aux moindres détails, se retrouve identique chez le fossile et chez l'espèce vivante. Par conséquent, nous devons rayer de nos catalogues le nom de S. leucodon, pour le remplacer par celui de S. serrata, qui depuis plus longtemps appartient à l'espèce vivante. Du reste, ce rapprochement ne fait que donner un plus grand intérêt à ce Crustacé fossile, car il peut éclairer l'histoire d'un dépòt sur lequel on n'a absolument aucun renseignement, et qu'à certains points de vue, on pourrait supposer beaucoup plus ancien.

<sup>(1)</sup> Voy. pt. 1, fig.  $\mathbf{1}^{\mathrm{C}}$ , et pl. 2, fig.  $\mathbf{1}^{\mathrm{D}}$ .

## SCYLLA MICHELINI, Nob.

Voy. pl. 3, fig. 3 et 34.

Je ne comiais jusqu'à présent que les pinces de cette espèce, qui ont été trouvées dans les dépôts miocènes coquilliers des faluus de l'Anjou. Par leur forme générale elles se rapprochent d'une manière frappante de celles de la Scylla serrata, mais doivent cepeudant se rapporter à une espèce différente. En effet, chez l'espèce des mers de l'Inde, on remarque sur la partie antérieure de la face supérieure de la main deux épines dirigées en avant, au-dessus de la base du pouce; il est vrai que souvent chez les fossiles ces pointes sont brisées, mais la place qu'elles occupaient est marquée par un trou. Chez la S. Michelini la face supérieure de la main est lisse, arrondie, et l'on n'y remarque ni tubercules, ni prolongements spiniformes; enfin, la face interne de la main (t) ne présente pas le tubercule que l'on remarque chez la S, serrata audessus de la base de l'index. Les doigts, an lieu d'être blanes sur leurs hords, comme chez cette dernière espèce, sont au contraire plus foncés, ce qui s'explique par la manière dont la fossilisation s'est accomplie, car le reste du test s'est complétement décoloré. Les contours marqués par la différence de coloration sont exactement les mêmes que dans l'espèce que nous venous d'examiner, avec cette scule différence que la partie éburnée, qui est blanche chez la S. serrata et janne chez la S. Michelini, s'étend davantage chez cette dernière.

On voit donc que les différences qui existent entre ces deux espèces sont extrêmement minimes, du moins quand on compare les pinces entre elles; mais il est probable que si l'on trouve la carapace entière de ce Crabe des faluns, on pourra constater d'autres caractères plus importants et qui permettront d'établir l'espèce qui nous occupe d'une façon plus complète. La pince que j'ai eue entre les mains et dont je donne la figure, provient de la collection de M. Michelin, et a été trouvée à Sceaux près de Doué.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 3, fig. 3A.

### GROUPE DES THALAMITIENS.

Carapace très allongée et offrant de chaque côté une série de dents, dont le nombre ne dépasse pas sept. Tige mobile des antennes externes exclue de l'orbite, et naissant sous le front, sur un article basilaire qui est très large et se réunit à l'angle sourcilier interne. Stermun et mains comme chez les Lupéens.

### § I.

### GENRE GONIOSOMA.

Voy. pl. 5, fig. 4.

Syn.: Portunus (pars), Fabr., Suppl. Entom. systém.

Thalamita (pars), Latreille Règne animal, 2º édit., t. VII, p. 33 (1829).

CHARVEDIS, de Haan, Fauna japonica, CRUSTACEA, p. 40 (1835).

Ce genre, qui correspond au sous-genre des Thalamites hexagonales de M. Milne Edwards (1), a été établi par M. de Haan sous le nom de *Charybdis*. M. Dana, dans son grand ouvrage sur les Crustacés, adopta cette nouvelle division générique (2); mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le nom de *Charybdis* avait été employé précédemment par Péron et Lesueur pour désigner un genre de Médusaires. J'ai cru devoir, pour éviter ce double emploi, substituer au nom de W. de Haan le mot de *Goniosoma*, qui rappelle la forme du corps propre aux animaux de ce groupe (3).

Dans ce genre le front est beaucoup plus étroit que chez les Thalamites, et la carapace, au lieu d'être brusquement tronquée en avant, comme chez ces derniers (4), de façon à se terminer par une ligne sensiblement droite, présente en avant une forme arquée, ana-

- (1) Voyez Hist. nat. des Crust., t. 1, p. 461 (1834).
- (2) Dana, Crustacea, t. I, p. 285.
- De yωνία, angle, et σῶμα, corps.
- (4) Voy. Atlas du Règne animal, Crustacés, Th. admela, pt. 9, fig. 2.

logne à ce que l'on voit chez certains Achelous, l'A. ruber par exemple. Le bouclier dorsal se rapproche de la forme d'un hexagone(1/dont les six angles seraient presque égaux entre eux ; le diamètre transversal n'excède que d'environ un tiers le diamètre latéroantérieur, tandis que chez les Thalamites la différence est beancoup plus considérable. Les yeux des Goniosoma, à cause de la largeur modérée du front, sont peu écartés; chez les Thalamites ils sont placés de chaque côté de la carapace. Enfin les bords latéro-antérieurs, qui, chez ces derniers, sont extrêmement raccourcis et presque droits, sont ici bien développés et obliques. Chez les uns et les autres le nombre des dents dont ces bords sont garnis varie de einq à sept. Les orbites regardent directement en avant dans le genre qui nous occupe ; dans le genre voisin elles sont placées plus obliquement et légèrement tournées en dehors. Le bord sourcilier est divisé en trois lobes par deux seissures ; l'apophyse épistomienne ne dépasse jamais le front, comme cela se voit chez les Neptunus et les Achelous; la tigelle mobile des petites antennes se replie complétement dans les fossettes erensées sous le front; enfin, les antennes externes sont très remarquables, et e'est sur leur disposition qu'est fondé le groupe des Thalamitiens. L'article basilaire, très large, est soudé au front, sur toute l'étendue de son hord supérieur ; et la tigelle mobile, au lieu de s'insérer dans l'angle orbitaire interne, comme cela se voit chez les autres Portuniens, en est séparée par un prolongement de l'article basilaire de l'antenne, qui égale la partie sur laquelle s'articule cette tigelle (2). Chez les Thalamites ce prolongement est énorme et la tigelle mobile est très éloignée de l'angle orbitaire, et peut se replier dans une gouttière formée en haut par le rebord du front, en bas par le prolongement de l'antenne (3). Le hord antérieur du cadre buecal ne se confond pas avec le bord postérieur des fossettes antennulaires, comme cela a lien chez les Neptunus et les Achelous. De même que chez la plupart des espèces de ces derniers genres, l'endostome présente

<sup>(1)</sup> Exemple: le Goniosoma natutor (voy. Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., pl. 17, fig. 13).

<sup>(2)</sup> Voy. Hist. nat. des Crust., pl. 17, fig. 14.

<sup>(3)</sup> Voy. Atlas du Règne animal, Crustaces, pt. 9, fig. 22.

des crêtes. Le plastron sternal est disposé d'une manière à peu près semblable, sa suture médiane s'étend sur les trois derniers articles.

Les pattes antérieures sont construites à peu près sur le même plan que chez les Lupéens, c'est-à-dire que les mains sont longues et garnies de crètes longitudinales saillantes; souvent elles sont hérissées de grosses granulations, disposition qui ne se voit pas chez les autres représentants du même groupe.

Les autres paires de pattes, ainsi que l'abdomen, ne présentent rien de remarquable.

En résumé, nous voyons donc que le genre Goniosoma se sépare facilement des Neptunus, des Achelous et des Seylla par le nombre de dents qui arment les bords latéro-antérieurs de la earapace et par la disposition des antennes externes. Ce dernier caractère, uni à la forme du front, le distingue des Carciniens. Enfin, si l'on considère la position des orbites, la forme hexagonale de la carapace, la largeur du front, la brièveté comparative des prolongements de l'article basilaire des antennes externes, on ne peut confondre un Goniosome avec un Thalamite.

# GONIOSOMA ANTIQUA, Nob.

Voy. pl. 5, fig. 4.

Je crois devoir rapporter à ce genre une espèce de Crabe trouvée à Salcedo dans les couches du terrain nummulitique; ce fossile se trouve dans la collection Massalungo, à Vérone. La carapace, de forme hexagonale, est garnie sur ses bords latéro-antérieurs de six épines, dont la dernière dépasse les autres, disposition qui se voit dans certaines espèces vivantes du même genre, telles que le Goniosoma Callianassa (1). Le front, médiocrement large, était découpé en dents, probablement au nombre de luit; mais elles étaient tellement écrasées, qu'il était impossible de les compter. Les mains, dont on ne pouvait distinguer les ornements, étaient assez longues. L'avant-bras portait des épines aiguës: mais il était

<sup>(1</sup> Voy. Herbst, t. III, pl. 54, fig. 7.

difficile de bien préciser le plan qu'elles devaient occuper, à cause de la compression que ces parties avaient subie. Il serait à désirer que l'on rencontrât d'autres individus plus complets de cette espèce, la seule de ce genre qui ait encore été trouvée dans les couches géologiques.

## GROUPE DES CARCINIENS.

Carapace médiocrement élargie; ses bords latéro-antérieurs formant avec le bord fronto-orbitaire une courbure régulière, et armés sculement de quatre ou cinq dents. Suture médiane du sternum occupant seulement les deux derniers anneaux du thorax. Tige mobile des antennes externes naissant sur un gros article basilaire dans l'hiatus de l'orbite. Mains courtes.

### § 1.

### GENRE CARCINUS.

Syn.: Cancer (pars), Fabr., Suppl. Entom. systém.
Carcinus, Leach, Malac., pl. 8.

Ce genre, qui semble relier les représentants de la famille des Portuniens à ceux de la famille des Cancériens, n'est plus contormé essentiellement pour la natation, comme tous ceux que nous avons successivement passés en revue. Non-seulement il peut vivre très longtemps hors de l'eau, mais ses pattes postérieures, au lieu d'être disposées en manière de palettes, ressemblent presque aux pattes précédentes, et servent autant à fouir dans le sable qu'à nager. Leur pénultième article est simplement plus lamelleux et la cuisse plus trapue; enfin l'article terminal ou doigt est acéré, aplati et cilié sur ses bords comme chez les autres Portuniens; mais il y a toin de là à la forme ovalaire de cet article chez les Neptunus, les Seylla, etc. Ces caractères, tirés de la disposition des pattes et d'une très grande importance zoologique, ne peuvent servir presque à rien dans les études paléontologiques, car presque toujours chez les

tossiles ces appendices sont brisés, et il est extrêmement rare qu'on puisse y observer la forme des pieds postérieurs. Il nous faut donc chercher d'autres caractères qui, quoique d'une valeur réelle moindre, puissent, considérés dans leur ensemble, suppléer à ceux qui ne peuvent pas nous guider pour la détermination des fossiles, et dont l'application exacte permette de séparer les Carcins des Cancériens en général.

En effet, bien que le genre Carcinus forme le passage entre les Portuniens et les Cancériens, il présente dans son plan général d'organisation la plupart des caractères fondamentaux du type Portunien. La carapace, garnie en avant de cinq dents aplaties, élargies à leur base, minces sur leur bord, et dont la pointe est dirigée en avant, présente des régions peu marquées ; ce qui permet au premier abord de séparer ce genre des Pirimèles, qui, parmi les Cancériens, ont une carapace dont les bords latéro-autérieurs sont aussi découpés en cinq dents analogues. Chez quelques espèces des genres Xantho, Zozymus et Cancer, on remarque sur ces mêmes bords des découpures; mais elles ne peuvent être confondues avec les dents que nous venons d'examiner, car ee sont plutôt des lobes on des tubercules arrondis que des prolongements spiniformes, et d'ailleurs ces différentes espèces de Cancériens sont en général remarquables par l'aspect mamelonné de leur bouclier dorsal. Le genre Carcinus peut aussi, au premier coup d'ail, se distinguer des Portunus et des Platyonychus, avec lesquels il présente une certaine analogie de forme. En effet, chez ces derniers les bords latéro-antérieurs se prolongent beaucoup plus en arrière, et par conséquent toute la portion de la carapace, placée en avant d'une ligne droite joignant les deux dents latéro-postérieures, est beaucoup plus considérable, on au moins égale à la portion placée en arrière de cette ligne. Chez les Carcins, au contraire, la portion ainsi circonscrite en avant est la plus petite.

Les bords latéro-postérieurs de la carapace présentent en arrière une échancrure bien accusée, et destinée à recevoir la base des pattes postérieures : or cette échancrure, qui ne manque chez aucun Portunien, si ce n'est chez le *Psammocarcinus*, ne se remarque que rarement d'une manière nette chez les Cancériens.

où les pattes postérieures, presque toujours grêles, n'ont pas besoin d'une excavation du bord latéro-postérieur pour recevoir leur article basilaire. Les orbites sont dirigées en avant, et leur bord sourcilier est divisé en deux lobes par une seissure; on en remarque encore une sur le plancher de l'orbite. Ce caractère qui existe eliez tous les Portuniens, excepté chez le Psammocarcinus, se rencontre chez quelques Cancériens, mais très souvent n'y existe pas. Les fossettes antennulaires sont aussi larges que longues: l'article basilaire des antennules qui y sont logées est très gros. L'apophyse épistomienne ne se prolonge pas au devant du front eomme chez les Neptunus, et n'est pas aplatie comme chez les Cancérieus. L'article basilaire des antennes externes, assez étroit, remplit tout l'espace laissé entre l'angle sous-orbitaire interne et le front; sa tigelle mobile s'insère dans l'angle de l'orbite. L'épistome est large et bien développé; entre le bord labial et le bord postérieur des fossettes antennulaires, il existe un sillon transversal, comme chez les Scylla, les Portunus, etc. Le canal expirateur n'est pas limité du côté interne par une crête endostomienne, disposition qui existe chez un petit nombre de Portunus et chez les Platyonyques, mais qui ne s'observe pas chez les *Neptunus* (1), les Scylla, etc.

Les pattes-màchoires externes sont longues et minces; leur troisième article, presque quadrilatère, est fortement échancré en dedans pour l'insertion de la tigelle mobile.

L'examen du plastron sternal donne aussi de bons caractères génériques. Cette région est, en effet, plus allongée et plus étroite que chez la plupart des autres Portuniens, à l'exception des Platyonyques; mais, toutes choses égales d'ailleurs, elle est beaucoup mieux développée que chez les Cancériens, où ce plastron est dans la plupart des cas, remarquablement comprimé latéralement, et dont la forme, au lien d'être ovalaire, se rapproche beaucoup d'un quadrilatère allongé. Chez les Careins, la suture médiane occupe les deux derniers segments, comme chez les Portunus, les Platyonyques, les Psammocareins. Au contraire, chez les Neptu-

<sup>(1)</sup> Excepté chez le N. cribrarius.

nus, les Achelous, les Scylla, cette suture occupe les trois derniers articles du plastron sternal. L'abdomen, chez le mâle, de forme triangulaire, ne se compose que de cinq segments mobiles, les troisième, quatrième et cinquième étant soudés entre eux. Les pattes antérieures n'offrent aucun caractère générique important à noter; elles ressemblent beaucoup à celles des Platyonyques, des Portunes et des Psammocarcins. Quant aux pattes postérieures, j'ai déjà indiqué leurs principaux caractères.

### CARCÍNUS PERUVIANUS.

Voy. pl. 8.

Syn.: Portunus peruvianus, d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale, 1842, t. V, p. 107, Paléontologie, pl. 6, fig. 17.

Podopilumnus peruvianus, Mac Coy, Ann. and Magaz. of Nat. Hist., 2° série, t. IV, p. 163.

Cette espèce a été rapportée d'Amérique par Aleide d'Orbigny, et fait partie de la collection qu'il a laissée, et qui appartient anjourd'hui an Muséum. Ce paléontologiste en fait mention dans son ouvrage; mais il ne la décrit pas, à cause de l'incertitude dans laquelle il était de son origine. En effet, il l'avait trouvée dans l'ancienne collection de l'archevêque de Chuquisaca (Bolivie), M. Majo ; elle était sans indication de localité : peut-être, ajoute-t-il, appartenait-elle aux terrains crétacés de la Cordillère; peut-être avaitelle été rapportée du Mexique, où M. Majo était évêque avant d'habiter Chuiquisaea. En général, les auteurs qui ont parlé de ce Portunien le placent sans hésitation parmi les fossiles crétacés; mais rien n'est moins certain, je dirai même moins probable, car jusqu'ici on n'a rencontré dans ces couches aucun Crustacé de cette famille. D'Orbigny, qui, comme je l'ai déjà dit, n'avait pas décrit cette espèce, l'avait rangée dans le genre Portunus. M. Mae-Coy, qui ne connaissait de ce fossile que la figure de la Paléontologie du Voyage dans l'Amérique, figure qui laisse beaucoup à désirer sous certains rapports, avait rangé le Portunus peruvianus dans son genre Podopilumnus de la famille des Cancériens; mais ce dernier rapprochement est complétement inadmissible. L'ai pu examiner et dessiner ce Crabe dans la collection de d'Orbigny, et il est évident pour moi que M. Mac Coy a été trompé par le peu d'exactitude de la figure qu'il avait sons les yeux. Du reste, tout en reconnaissant que ce fossile appartient à la famille des Portuniens, je ne erois pas devoir le laisser dans le genre *Portunus*; par l'ensemble de ses caractères, par sa forme générale, il se range à côté des Carcius, et présente une grande analogie avec le *C. Mænas* de nos côtes.

La carapace (4), d'une couleur brunâtre, et transformée en un calcaire dur et compacte, ne présente que d'une manière peu accusée l'empreinte des régions; cependant le test en est bien conservé, et sa surface finement granuleuse (2). Les bords latéroantérieurs sont garnis de ciuq dents parfaitement distinctes et détachées: or un des caractères du genre *Podopilumnus* est de n'avoir qu'environ trois dents obtuses. Ces mêmes bords, ainsi constitués par la réunion de la face supérieure de la carapace avec la face inférieure, sont minces et tranchants, comme chez les Portuniens. Dans le genre *Podopilumnus*, au contraire, ce bord est épais comme chez la plupart des Cancériens.

Si l'on tire une ligne droite joignant les deux dents postérieures, la portion de la carapace ainsi limitée en avant sera plus petite que la portion comprise en arrière. Nous avons déjà dit qu'il n'en était pas de même dans le genre *Portunus*. Les bords fatéro-postérieurs sont renflés comme chez le *Carcinus Mænas*, et beaucoup moins excavés que chez les Portunes, les Platyonyques, etc. Enfin ees bords présentent en arrière une échancrure destinée à loger l'article basilaire des pattes de la cinquième paire ; cette échancrure offre les mêmes rapports de dimension avec le reste du bord latéro-postérieur que l'on remarque chez le *C. Mænas*. Dans le genre *Podopilumnus*, le bord postérieur de la carapace se joint aux bords latéro-postérienrs par un angle presque droit, et l'on n'y observe pas d'échancrure analogue. Le front de notre fossile

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 8, fig. 1.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 8, fig. 4c.

paraît découpé en trois lobes semblables à ceux du *C. Mænas*, dont l'antérieur serait le plus preéminent; mais les orbites sont beaucoup plus étendues que dans cette espèce (1). Le bord sour-cilier est divisé en deux lobes par une seissure. Le plancher de l'orbite présente aussi sur son côté externe une fente qui le divise en deux lobes. Les pédoncules oculaires étaient remarquablement longs.

La région antennaire et les pattes-mâchoires externes ne peuvent s'observer sur ce fossile. Ces parties, quoique existant, sont empâtées dans le ealeaire; mais il me semble qu'on pourrait très facilement les dégager.

La forme du plastron sternal (2), quoique plus élargie que eliez le Carcinus Mænas, présente avec ee dernier une grande analogie; et il suffit d'y jeter un coup d'œil pour voir immédiatement les différences qui existent entre ce fossile et les Cancériens, où, comme on le sait, cette région est étroite et souvent quadrilatère; il est vrai que d'Orbigny n'avait figuré que la face supérieure de son Portune, et par conséquent M. Mac Coy n'a pu profiter des caractères importants que l'on tire de l'examen de la face ventrale. Le premier segment qui porte les pattes-mâchoires est coupé carrément en avant; le second, qui reçoit l'insertion des pattes antéricures, est, de même que chez le C. Mænas, très allongé et un peu bombé, suivant sa longueur. Les autres segments sont plus élargis que dans cette dernière espèce, et leur ensemble offre une forme assez régulièrement ovalaire.

L'abdomen du mâle, considéré dans son ensemble, se rapproche beaucoup, par sa forme régulièrement triangulaire, de celui du C. Mænas; mais on ne peut rien arguer de la disposition des soudures de ses différents articles, car dans la fossilisation tous ces segments ont été soulevés et disjoints. Les pattes de la première paire devaient être robustes et assez courtes. Le bras ne dépasse pas le bord latéro-antérieur de la carapace; sa plus grande partie est englobée dans le calcaire, de même que l'avant-bras, dont une

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 8, fig. 18.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 8, fig. 44.

portion est brisée. Les autres pattes, dont les cuisses seules sont conservées, devaient être larges et robustes; mais elles sont en très manyais état, et l'on ne peut rien déduire de leur mode de conformation.

Cette espèce fossile présente donc la plus grande analogie avec le Carcinus Mænas; elle ne paraît s'en distinguer que par la largeur plus grande des orbites, par les régions de la carapace qui sont moins bien indiquées, par la largeur relative plus grande, et la forme ovalaire du plastron sternal; différences qui, comme on le voit, ne présentent pas une très grande importance, et sont tout juste spécifiques.

Holl (4) rapporte au Carcinus Mænas un Crabe fossile du Monte-Bolca. C'est probablement sur la foi de Desmarest qu'il a fait ce rapprochement; en effet, le premier de ces zoologistes dit, à propos de ces Crabes du Monte-Bolca: « Ils ont la taille du Cancer Mænas, et la conpe de leur corps les en rapproche beaucoup, ainsi que la forme et la disposition de leurs membres. La collection du Muséum d'histoire naturelle en possède un dont les pattes sont surtout bien conservées (2). » J'ai justement en entre les mains les pièces dont parle Desmarest, et il m'a été facile de me convainere que ces Crabes, écrasés entre les feuillets du calcaire marneux du Monte-Bolca, ne se rapportent non-seulement pas à la famille des Portuniens, ni même à la tribu des Cancériens, mais doivent se placer parmi les Catométopes, à côté des Grapses. J'aurai l'occasion d'y revenir lorsque je m'occuperai de ce groupe.

- (1) Holl und Choulant, Handbuch der Petrefactenkunde, 1830, p. 414.
- (2) Desmarest, Crustaces fossiles, p. 125.

## § II.

### GENRE PORTUNITES, Th. Belt.

Voy. pl. 9, fig. 2, et pl. 3, fig. 4.

Bell, Fossil Malacostraceous Crustacea of Great Britain, part. 11°, Crustacea of the London clay (Paleontographical Society, 1856, p. 20).

Syn.: Leiochilus, Reuss, Zur Kenntniss fossiler Krabben, 1859, p. 56, pl. 18, fig. 7.

M. Thomas Bell, dans sa Monographie des Crustacés fossiles de l'argile de Londres, a établice genre pour un fossile dont les affinités zoologiques ne sont pas encore parfaitement connues, mais qui a cependant une grande analogie avec certains types de la famille des Portuniens.

M. Reuss, à la même époque, signala aussi l'existence de cette espèce, et la désigna sous un nom générique différent : il en forma le genre *Leiochilus*, qu'il ne décrivit complétement et ne figura qu'en 4859. Dans ce travail, la place assignée au *Portunites* de M. Bell est complétement différente : c'est à côté des Eriphies que M. Reuss range l'espèce qui nous occupe. Mais comme il est facile de s'en convainere, le célèbre paléontologiste allemand a été trompé par le manyais état de l'individu qu'il avait entre les mains, et dont le front et les bords brisés ne permettaient pas de distinguer la forme de l'animal.

Je crois en effet, avec M. Th. Bell, que c'est à côté des Portunes, des Carcins et des Platyonyques, que doit se placer ce nouveau genre fossile. En effet, la forme générale de la carapace le rapproche de ces derniers. Ce bouclier, plus large que long, présente sur ses bords latéro-antérieurs cinq dents, dont la dernière est la plus considérable. Les régions y sont bien indiquées, surtout la région gastrique, qui est elle-même profondément bilobée; aucun Portimien vivant n'offre des lobes aussi accusés et disposés de cette manière. Parmi les Cancériens, nous savons que les Pirimèles présentent, de même que les Portunes, un bord latéro-antérieur découpé en cinq dents, et, en outre, que les diverses

régions de la carapace sont profondément marquées. Nous pourrions donc rapprocher les Portunites de ce dernier genre; mais cependant quelques particularités de structure que nous allons passer en revue empêchent ce rapprochement. Ainsi chez les Portunites les bords latéro-postérieurs de la carapace offrent en arrière une échancrure bien ouverte, destinée à loger l'article basilaire de la paire de pattes postérieures. Chez les Pirimèles, de même que chez les autres Cancériens, cette échancrure est à peine indiquée.

Chez les Pirimèles, de mème que dans le groupe des Carciniens, la suture médiane n'occupe que les deux derniers segments du plastron sternal. Cette région est large et ovalaire comme chez les autres représentants de la même famille; tandis que chez tous les Cancériens, et par conséquent chez les Pirimèles, cette partie du corps est étroite, et présente la forme d'un quadrilatère allongé. L'abdomen du mâle se compose de cinq articles, les troisième, quatrième et cinquième étant soudés, disposition analogue à celle qui existe chez les autres Portuniens. Chez les Pirimèles, tous les segments de l'abdomen sont distinets.

Les pattes des Portunites sont robustes et courtes ; celles de la cinquième paire pouvaient se relever, de façon à glisser au-dessus des lobes postérieurs de la région branchiale (1), comme cela a lieu chez tous les Portuniens, tandis que chez les Cancériens ce mouvement est presque toujours complétement impossible.

D'après l'ensemble des caractères que je viens d'exposer, il me semble, de même qu'à M. Th. Bell, qu'il est impossible de placer le genre qui nous occupe parmi les Cancériens, et qu'il doit faire partie de la famille des Portuniens; il me paraît aussi qu'il doit se ranger à côté des Carcins, des Portunes, des Psammocarcins, etc., dans notre groupe des Carciniens.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 9, fig. 2.

## PORTUNITES INCERTA, Th. Bett.

```
Bell, op. cit., p. 20, pl. 8, fig. 1 à 5.

Syn: Leiochilus Morrisi, Reuss. Zur Kenntniss fossiler Krabben, p. 5, pl. 18, fig. 7.
```

Cette petite espèce paraît ètre très commune dans les couches argileuses éocènes de l'île Sheppey, à l'embouchure de la Tamise. Jusqu'à présent on ne l'a jamais rencontrée ailleurs. Il est très rare d'en trouver des individus bien conservés, presque toujours le front est brisé. Je n'ai jamais pu observer cette région, et je crois que M. Bell u'a pas été plus heureux. Les bords latéro-antérieurs sont le plus souvent incomplets, et ce n'est qu'à l'aide d'un grand nombre d'individus que l'on peut arriver à se former une idée juste de l'ensemble de ce Crustacé.

La carapace, dont la surface est garnie de fines granulations serrées et apparentes sur toutes les parties saillantes, rares ou nulles dans toutes les dépressions, est remarquable par le relief de ses différentes régions. La région gastrique (1) est subdivisée en plusieurs lobes. Les lobes antérieurs ou protogastriques sont élevés, arrondis, et séparés entre eux par le lobe mésogastrique (2), qui, étroit et presque linéaire en avant, se prolonge jusqu'au front, et en arrière se confond avec le lobe urogastrique ou gastrique postérieur.

La région cardiaque présente deux parties bien distinctes : l'une constituant le lobe cardiaque antérieur (3), très bombé; l'autre formant le lobe cardiaque postérieur (4), plat, et même plutôt concave. Les régions branchiales sont limitées en avant par une ligne épibranchiale large et saillante (5), que l'on peut considérer comme représentant le lobe branchial antérieur; le postérieur, dont toute la partie interne est bombée, est au contraire excavé en dehors,

```
(1) Voy. pl. 9, fig. 2 et 24 g.
```

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 9, fig. 2 et 2<sup>A</sup> g'.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 9, fig. 2 et 2, k.

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 9, fig. 2 et 2x k'.

<sup>(5)</sup> Voy. pl. 9, fig. 2 et 2<sup>A</sup> b'.

de façon que la patte postérieure peut glisser dans l'espèce de sillon ainsi formé.

Les bords latéro-antérieurs de la carapace sont garnis, comme je l'ai déjà dit, de cinq dents : la dernière est la plus considérable, la seconde est au contraire la plus petite (4), disposition que nons constaterons aussi chez le *Psammocarcinus Hericarti*. Les orbites sont larges. Le bord sourcilier est divisé en trois lobes par deux seissures. Je n'ai pas en l'occasion d'examiner la région autennaire.

Les pattes antérieures (2) sont robustes; le bras ne devait pas dépasser le bord latéro-antérieur de la carapace : cet article est lisse. La main, courte et renflée, est légèrement rugueuse : les doigts sont forts et trapus. Les autres pattes sont minces et longues; ce qui tend à prouver que le *Portunites incerta* ne devait pas être aussi complétement nageur que les Portunes, les Platyonyques, etc., mais se rapprochait davantage sous ce rapport des Carcius proprement dits.

Le plastrou sternal, dont la forme générale n'effre d'ailleurs rien de remarquable, présente sur son second article une dépression transversale plus considérable qu'on ne le remarque en général chez les Portuniens (3).

L'abdomen du mâle est court et triangulaire ; celui de la femelle est large et arrondi.

## GROUPE DES POLYBIENS.

Carapace : Dorbiculaire, ou même beaucoup plus longue que large, et armée latéralement de cinq dents bien développées, auxquelles s'ajoute quelquefois une épine rudimentaire. Suture médiane du plastron sternal, occupant seulement les deux derniers segments du thorax. Article basilaire des antennes externes grêle,

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 9, fig. 2<sup>A</sup> et 2<sup>B</sup>.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 3, fig. 4.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 9, fig.  $2^{\rm C}$  et  $2^{\rm D}$ , et pl. 3, fig. 4.

libre, et entrant dans la composition de la tigelle mobile de ces appendices, laquelle se loge dans l'hiatus interne de l'orbite; cet hiatus très large. Mains courtes.

### § 1.

#### GENRE PSAMMOCARCINUS.

Voy. pl. 9, tig. 1, et pl. 10.

Syn.: Portunus (pars) Desmarest, Crustacés fossiles, p. 87, pl. 3, fig. 5.

te crois devoir proposer l'établissement de ce genre, qui ne renferme encore qu'une scule espèce comme depuis déjà fort long temps sous le nom de Portunus Hericarti. Lorsqu'en 4822 Desmarest décrivit ce petit Crabe, il le rangea dans le grand genre Portunus, tel que celui-ci avait été délimité par Fabricius ; mais aujourd'hui que ce genre est devenu une familie subdivisée en groupes nombreux, le fossile de Desmarest ne peut rester dans le genre anquel le nom de *Portunus* a été réservé. Chez tous les représentants de ce dernier groupe, les bords latéro-antérieurs de la carapace sont garnis de cinq dents égales entre elles. Au contraire, chez le Psammocarcinus Hericarti, la dernière dent est non-sculement beancoup plus longue que les autres, mais encore elle présente en ayant, vers sa partie movenne, une petite deut secondaire, et quelquefois même on y observe un second denticule presque rudimentaire. La forme générale de la carapace est beaucoup plus longue que chez les Portunes, C'est du genre *Platyonychus* que ce fossile paraît se rapprocher le plus; en effet, ces Crustacés présentent presque tonjours une forme allongée portée à un très haut degré chez le Platyonychus latipes de nos côtes (1). Ce n'est cependant pas dans ce genre que doit prendre place le Portunus Hericarti de Desmarest; en effet, aneun Platyonychus n'offre de cornes latérales, et les dents qui garnissent les bords latéro-antérieurs sont toujours égales entre elles. Mais ce n'est pas tout; à ce caractère déjà très important vienneut s'en ajouter d'autres d'une grande valeur. Ainsi tous les Portuniens que nous avons examinés jusqu'à pré-

<sup>(1)</sup> Voy. Règne animal, CRUSTACES, pl. 8, fig. 3.

sent présentent un bord sourcilier divisé en un ou deux lobes par des seissures plus ou moins profondes. Dans l'espèce qui nous occupe, le bord sourcilier est continu, et n'offre aucune trace de division. Le front de cette dernière s'avance davantage que dans les genres Portunus, Carcinus et Platyonychus. La dent sous-orbitaire interne, très développée, atteint le même niveau que les dents latérales du front, et il résulte de cette disposition que les orbites présentent une profondeur considérable. Les bords latéro-postérieurs de la carapace, au lieu d'être échancrés en arrière pour recevoir la base des pattes de la cinquième paire, sont droits, et se réunissent carrément au bord postérieur. Jusqu'à présent nous ne connaissons pas de Portuniens dont le bouclier céphalo-thoracique se termine de cette manière; et si ie n'avais pu observer un grand nombre d'articles de pattes disposés pour la natation, j'aurais été tenté de rapprocher le Portunus Hericarti de Desmarest du genre Pirimèle, de la famille des Cancériens. En effet, la Pirimela denticulata, par la disposition générale de la carapace, se rapproche de notre fossile (1 ... Le plastron sternal ressemble un peu par sa forme à ce que l'on voit ordinairement chez les Neptunus et chez les Achelous, e'est-àdire que le segment correspondant à l'insertion des pattes antérieures est très large, et coupé carrément en avant. La suture médiane n'occupe que les deux derniers segments de ce plastron, comme chez tous les Carciniens (2). L'endostome (3) est dépourvu de crêtes comme chez les Platyonyques et chez quelques Portuniens; de même que dans ces derniers genres le bord antérieur du cadre buccal ne se réunit pas au bord postérieur des fossettes antennulaires, comme chez les Neptunus. Les pattes ne présentent aucune particularité remarquable.

Nous voyons donc qu'il est impossible de faire rentrer le *Portunus Hericarti* dans aucun des genres actuels de la famille des Portuniens. L'existence d'une corne latérale le sépare des Por-

<sup>(1)</sup> Voy. Atlas du Règne animal, Crustaces, pl. 12, fig. 1.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 9, fig. 4<sup>A</sup>.

<sup>(3,</sup> Voy. pl. 9, fig. 1B.

tunes, des Carcins et des Platyonyques. La forme de la carapace, le nombre des dents des bords latéro-antérieurs, le séparent nettement des Achelous, des Neptunus. Quant aux groupes des Thalamitiens, je n'insiste pas sur les caractères qui peuvent l'en éloigner; ils sautent trop aux yeux pour qu'on ait même besoin de s'y arrêter. Je rappellerai séulement que, chez ces derniers comme chez les Lupées, la suture médiane de l'abdomen occupe les trois derniers segments de l'abdomen; que le front est large et peu proéminent, etc.

Je proposerai done de former pour ce petit Crabe fossile une nouvelle division générique sous le nom de *Psammocarcinus* (1), qui indique tout à la fois ses affinités zoologiques et la couche dans laquelle il se trouve. Ce genre doit se placer à côté des Platyonyques, des Carcins et des Portunes, car il emprunte à chacun de ces groupes quelques-uns de leurs caractères; il forme une transition qui relic ces derniers aux *Neptunus* et aux *Enoplonotus*. Par ses cornes latérales, il se rapproche des premiers, et il présente une certaine analogie avec les seconds par l'existence de dents sur ces mêmes cornes.

En résumé, le genre *Psammocarcinus* peut se caractériser de la manière suivante :

Carapace au moins aussi longue que large. Bords latéro-antérieurs garms de cinq dents, dont la postérieure se prolonge en forme de corne, et porte une petite épine accessoire. Angles sous-orbitaires internes se terminant par une pointe spiniforme très allongée. Bord sourcilier entier. Bords latéro-postérieurs de la carapace ne présentant pas d'échancrures. Épistome dépourvu de crètes. Pattes postérieures bien conformées pour la natation.

### PSAMMOCARCINUS HERICARTI.

Syn.: Portunus Hericarti, Desmarest, op. cit., p. 87, pl. 5, fig. 3.

Cette jolie petite espèce se rencontre en quantité énorme dans certains gisements propres aux sables supérieurs au calcaire gros-

<sup>(1)</sup> De ψάμμος, sable, et de καρχίνος, crabe.

sier. Au Gué-à-Tresmes, près de Meaux, le sable est presque complétement composé de débris de Crustacés, parmi lesquels on remarque un grand nombre de carapaces de Psammocarcins. Mais ces parties ne sont pas les seules que l'on trouve; les mains y sont très communes; enfin, en cherchant avec un peu de soin, on y rencontre des pièces branchiostégiques (4), des avant-bras, des bras, de nombreux articles appartenant aux pattes suivantes, des fragments du plastron sternal, des endostomes intacts (2), et enfin jusqu'à des mandibules (3), dont toutes les parties, malgré leur petitesse, ont été parfaitement conservées. J'ai pu ainsi reconstituer presque tout l'animal, sauf l'abdomen et les appendices de la région faciale (4).

La carapace, dont la longueur varie entre quelques millimètres et près de 3 centimètres, ou même dayantage, n'offre jamais ni granulations, ni ponctuations, et cependant son état de conservation est presque toujours des plus parfaits. Les régions, sans être extrêmement saillantes, sont très nettement indiquées. La région gastrique (5) est grande et divisée en lobes : les antérieurs, ou épigastriques, sont peu distincts; mais les protogastriques, ou latéro-antérieurs, sont mieux marqués. Le lobe mésogastrique se confond en arrière avec les métagastriques ou lobes latéropostérieurs, et se prolonge en avant par une crête saillante, qui présente ordinairement trois petits renflements. La région cardiaque est nettement indiquée par un sillon branchio-cardiaque profond (6). Les régions branchiales (7) présentent quelques traces de divisions en trois lobes, dont le postérieur est comparativement considérable. Les régions hépatiques (8) sont petites, mais assez bien caractérisées.

- (1) Vov. pl. 9, fig. 4 tv.
- (2) Voy. pl. 9, fig. 1B et 1 o, n.
- (3) Voy. pl. 9, fig. 4<sup>D</sup> et 1<sup>r</sup>.
- (4) Voy. pl. 9, fig. 4 et 44.
- (5) Voy. pl. 10, fig. 4 d g.
- (6) Voy. pl. 10, fig. 4<sup>A</sup> k.
- (7) Voy. pl. 40, fig. 14 b
- (8) Voy. pl. 10, fig. 4 h.

Les dents des bords latéro-antérieurs sont garnies d'une ligne marginale très finement granuleuse, qui, après avoir suivi le bord interne de la corne latérale, se prolonge sur le bord latéropostérieur de la carapace, jusqu'à sa jonction avec le bord postérieur; leur point de réunion est marqué de chaque côté par un petit rentlement.

Le front, très proéminent, offre trois dents spiniformes : la médiane est la plus grande; les latérales se confoudent presque avec l'angle sourcilier interne ; celui-ci est constitué par un petit renflement en forme de lobe, qui se trouve à leur base du côté externe.

L'angle externe de l'orbite est très aigu, très saillant, et forme la première et la plus forte des dents latéro-antérieures; la seconde est la plus petite de toutes; enfin les deux suivantes, de taille intermédiaire, sont égales entre elles, et toutes sont dirigées en avant.

Je ne reviendrai pas sur la disposition des orbites ou de l'endostome, y ayant déjà insisté dans la discussion des caractères génériques de cette espèce.

La forme des pattes antérieures (4) présente une grande analogie avec celles des Portunes et des Carcins; en général, celle du côté gauche est plus faible que celle du côté droit. Le bras (2, court et gros, ne devait pas dépasser les bords latéro-antérieurs de la carapace; sa forme est celle d'un prisme triangulaire, irrégulier. On ne le trouve jamais en place; toujours it est isolé, et sa face supérieure est incomplète, parce que la pièce complémentaire, de forme triangulaire, qu'on remarque chez tous les Crabes, chez les Pagures, etc., où elle est imparfaitement soudée au reste du bras, manque tonjours; je n'ai pas trouvé un seul bras qui l'eùt conservée. Enfin cet article porte, vers la partie moyenne de son bord postérieur, une petite dent dont la pointe se dirige en avant.

L'avant-bras présente sur son bord supérieur et interne une

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 10, fig. 45.

<sup>(2)</sup> Voy, pl. 40, fig. 1F et 1E.

épine acérée qui se porte au-dessus de la main. Les bords de cet article sont finement cordonnés.

La main est, proportionnellement au corps, très volumineuse, et elle est légèrement courbée suivant sa longueur, de façon à pouvoir s'appliquer contre la région faciale. Le poignet, comparé aux doigts, est court et trapu. Sur sa face externe, près de l'articulation de l'avant-bras, on observe une ligne de petites dents qui se prolonge plus on moins en avant. On remarque aussi sur cette face un grand nombre de petites granulations, dont quelques-unes, plus grosses, forment un rudiment de crète. Le poignet est aplati en dessus, et par conséquent, an lieu d'y présenter un bord, il se termine supérieurement par une face limitée en dedans comme en dehors par une crête de granulations. Sa face interne est lisse. Son bord inférieur est aigu et très granuleux. Les doigts sont remarquablement forts; l'index, comprimé latéralement, est dirigé un peu en bas, et ne se recourbe pas en haut même vers sa pointe; il présente sur son bord tranchant une série de deuts, disposées de façon à s'engrener avec celles du pouce. Ce dernier article est très recourbé, aplati en dessus, et toute sa surface est garnie d'une multitude de granulations plus nombreuses et plus serrées sur les bords qui limitent sa face supérieure. Les dents dont il est armé sont alternativement grandes et petites comme celles de l'index, de façon que, quand les deux doigts sont rapprochés, il n'existe pour ainsi dire ancun intervalle entre les deux rangées de ces tubercules. Tous ces détails sur la conformation des pinces sont importants à connaître, parce qu'en général ces pièces se trouvent mèlées à des articles analogues provenant de Crustacés de groupes très différents, et il importe de pouvoir les reconnaître.

Les pattes des paires suivantes n'offrent aucune particularité remarquable à noter; elles étaient disposées pour la natation, ainsi qu'on peut en juger par la forme élargie de toutes les euisses (1), et par la disposition en palette du pénultième article des pattes postérieures (2); mais cependant sous ce rapport elles devaient

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 10, fig.  $\mathbf{1}_{G}$ ,  $\mathbf{1}^{T}$  et  $\mathbf{1}^{H}$ .

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 10, fig. 1<sup>K</sup>.

être inférieures à ce que l'on trouve dans les genres *Portunus*, *Platyonychus*, etc., et se rapprocher davantage des Carcins.

Jusqu'à présent je n'ai rien vu qui puisse me faire présumer de la forme de l'abdomen; les pièces qui composent cette région sont si fragiles, que probablement elles n'auront pas pu échapper aux causes de destruction qui ont dù les entourer.

### PORTUNIENS ANORMAUX.

Front spatuliforme et infléchi. Orbites et pédoncules oculaires longs, et occupant presque toute la largeur de la carapace. Augles orbitaires se prolongeant beaucoup plus en dehors que la portion suivante du bord latéral, et suivis seulement d'une petite épine.

## GENRE PODOPHTHALMUS, Lamk.

Syn.: Portunus (pars), Fabr., Suppl., Entom. systém.
Podophthalmus, Lamk, Système des animaux sans vertèbres, p. 452.

Le genre Podophthalme, tout en présentant les caractères foudamentaux de l'organisation de tous les Portuniens, s'en sépare par des différences tellement remarquables, par une structure tellement particulière, qu'il ne doit pas être rangé à côté des genres précédents, mais former une section à part ayant à elle seule la même valeur zoologique que la section formée par l'ensemble de tous les autres Portuniens. Je désignerai sous le nom d'agèle des Portuniens anormaux, cette division qui ne comprend que le seul genre Podophthalme, lequel à son tour ne se compose jusqu'iei que d'une seule espèce récente, le Podophthalmus vigil, des mers de l'Inde.

Comme son nom l'indique, ce genre est caractérisé par la lougueur énorme de ses pédoncules oculaires, qui égale la moitié de la largeur de la carapace; chez tous les autres Portuniens, au contraire, les pédoncules oculaires sont très courts. La carapace se termine en avant, non plus par un bord arqué, mais par un bord droit ou presque droit, formant tout entier les parois supérieures des orbites (4). Cette disposition donne au bouclier céphalo-thoracique un aspect anormal; il semble avoir été brusquement tronqué en avant, et l'on peut s'en former une idée assez exacte en supposant une carapace de Neptunus coupée suivant une ligne qui réunirait les deux cornes latérales. La famille des Portuniens n'est pas la seule dont quelques-uns des membres soient conformés de cette manière singulière. Parmi les Catométopes, on voit que les Macrophthalmes (2), les Gonoplax (3), les Gélasimes 4, présentent une structure analogue; parmi les Oxyrhynques, les Sténocinops sont dans le même cas 5).

La carapace offre de chaque côté, en avant, une épine très aignë dont la pointe est dirigée en avant, et au-dessous de laquelle est logé l'œil proprement dit, lorsque cet organe est appliqué dans la gouttière orbitaire. En arrière de cette épine, on en distingue une autre plus petite. Les régions sont peu marquées, les hépatiques ne se distinguent pas ; les régions branchiales sont traversées par une crète épibranchiale peu saillante qui, au lieu de partir de la corne latérale comme chez les Neptunus, prend naissance sur la petite épine qui est en arrière de cette corne. La région stomacale ne porte aucun indice de crète épigastrique. Le front, constitué par le bord antérieur de la carapace, offre à sa partie médiane entre la base des pédoncules oculaires, un prolongement presque linéaire qui s'élargit beaucoup au-dessous, de façon à former la paroi supérieure des fossettes antennulaires, lesquelles se trouvent ainsi situées sous la base des pédoncules oculaires, disposition très différente de celle qui existe chez les Portuniens normaux. La tigelle mobile de ces appendices est beaucoup plus longne que la fossette antennulaire et ne peut s'y replier. L'angle sous-orbitaire interne, au lieu d'être spiniforme, comme nous l'ayons vu jusqu'à présent, est arrondi; l'article basilaire des antennes externes occupe tout l'espace compris entre cet angle et

<sup>(1)</sup> Voy. Atlas du Regne animal, Crustacis, pl. 9, fig. 1 et 14.

<sup>(2)</sup> Ibid., pl. 46, fig. 2 et 21.

<sup>(3)</sup> Ibid., pl. 16, fig. 4 et 1s.

<sup>(4)</sup> Ibid., pl. 18, fig. 4 et la.

<sup>(5)</sup> Ibid., pl. 31, fig. 4 et 12.

l'angle externe du prolongement inférieur du front contre lequel il s'appuie.

Les orbites sont formées par une gouttière, qui s'étend du prolongement frontal à l'extrémité de la corne latérale, et, par conséquent, elles occupent foute la largeur de la carapace; les pédoncules oculaires, extraordinairement longs et grêles, peuvent exécuter des mouvements très étendus. Le bord antérieur du cadre buccal est, comme chez les Neptunus, séparé du bord postérieur des fossettes antennulaires par un siflon transversal; l'endostome, fort large, mais comparativement très court, est dépourvu des crêtes servant à limiter, du côté interne, le canal efférent de la chambre branchiale; en cela les Podophthalmes s'éloignent des Neptunus, qui tous, sauf le N, cribrarius, sont pourvus de cette crête. Les pattes-màchoires n'occupent pas toute la largeur du cadre buccal, et lorsqu'elles sont en repos, elles ne se joignent pas sur ligne médiane, comme cela se voit chez tous les Portuniens normaux. Leur article basilaire, très court, est élargi à sa base; le troisième article présente une forme presque triangulaire, disposition qui est due aux dimensions considérables de l'échancrure destinée à l'insertion de la tigelle mobile : cette dernière est formée d'articles remarquablement gros et longs.

Telles sont les particularités de structure propres à ce genre remarquable; quant aux autres parties, elles se rapprochent beaucoup de ce que nous avons vu chez les Neptunus. Les pattes antérieures sont conformées sur le même plan, il en est de même pour les suivantes; ou voit aussi sur le plastron sternal, qui est très large et plat, la suture médiane occuper les trois derniers segments. L'abdomen ne pent être distingué de celui des Neptunus.

C'est donc de ce dernier type que le genre Podophthalme se rapproche le plus, et les points de similitude sont si nombreux, qu'on pourrait presque le considérer comme un *Neptunus* anormal. § 1.

#### PODOPHTHALMUS DEFRANCET Desm.

Voy. pl. 5, fig. 5.

Syn.: Desmarest, Crust. fossiles, p. 88, pl. 5, fig. 6, 7 et 8.

Desmarest a rapporté au genre Podophthalme un Crustacé fossile provenant de la collection de Defrance, et dont le gisement était incomu. Je n'ai pu malheureusement me procurer l'individu qui a servi aux observations de Desmarest, et c'est d'après les figures et la description que ce dernier zoologiste en a données que l'ai dù l'étudier. Il en parle dans les termes suivants :

« Ce Crustace, dont nous n'avons qu'un moule intérieur de » nature calcaire assez détérioré et tout couvert de fentes et de » gerçures, nous paraît appartenir évidemment au genre Podoph- » thalme, bien cependant qu'il ne présente pas les deux pédoncules » des yeux, mais il en a tons les autres caractères, savoir : le test » déprimé et très large; les angles latéranx très aigus; son bord » antérieur non deuté comune celui des Portunes, mais lisse et un » peu ercusé en gouttière; le milien du front un peu avancé en » forme de chaperon; les bases des deux deruières pattes situées » très en arrière et relevées; les pièces sternales très larges et en » palettes, comme dans les Portunes. »

Malgré la grande autorité de Desmarest, je ne puis admettre cette espèce qu'avec beaucoup de réserve. Effectivement, à en juger par les figures que cet auteur en a données, la plupart des caractères qu'il indique comme spéciaux au geure Podophthalme se rapporteraient aussi bien au geure Neptunus; quant aux autres particularités, elles pourraient bien n'être que le résultat du mauvais état du fossile et d'une fracture de toute la portion antérieure de la carapace.

Je tronve en effet que le bord antérieur (1) est trop arqué pour

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 5, fig 5.

être celui d'un Podophthalme; que le front (1 ne présente pas de gouttière longitudinale, mais semble être le résultat d'une cassure. Ces différentes considérations me font supposer que peut-être le Podophthalmus Defrancei n'est qu'un A eptunus très mal conservé; il serait même possible que ce fiit un A, monspeliensis: mais c'est ce que l'on ne pourra juger qu'en étudiant attentivement l'individu que Desmarest a représenté et que je n'ai pu me procurer.

### § П.

M. Reuss avait rapporté au genre *Podophthalmus*, sons le nom de *P. Buchii*, une espèce de Crabe (2) provenant des marnes du pläner de Bohème, que ce géologue considère comme un équivalent du gault, opinion qui n'est pas généralement admise, car l'on considère maintenant cette assise de marnes comme synchronique de la craie marneuse.

Cette petite espèce fossile ne pouvait pas rester parmi les Portuniens anormanx. M. Mac Coy la fit rentrer dans son genre Reussia (3), et dans un travail plus récent M. Reuss adopta cette manière de voir (4); mais tout en reconnaissant les différences qui existent entre le fossile des marnes de Bohème et le genre Podophthalme, il continna à le ranger dans la famille des Portuniens, à côté du groupe des Eupéens. Le genre Reussia différe cependant beaucoup des genres qui composent cette famille, et doit se placer dans celle des Cancériens. Nous examinerons les différentes espèces qui composent le genre Reussia, lorsque nous traiterons des Cyclométopes marcheurs.

Avant de terminer la liste des différents représentants fossiles de la famille des Portuniens, je dois encore mentionner quelques débris qui ont été regardés comme devant se rapporter à ce groupe.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 5, fig. 5%.

<sup>(2)</sup> Reuss, Die Versteinerungen der Bohmischen Kreideformation, 16 part., 1845, p. 15, pl. 5, fig. 50 et 51; et ci-dessus, pl. 6, fig. 3 et 34.

<sup>(3)</sup> W Coy, On some new Cretaceous Crastacea (Ann. and. Magaz. of Nat. Hist., 2" serie, 1854, t. XIV, p. 120).

<sup>(1)</sup> Reuss. Zur Kenntniss fossiler Krabben, 1839, p. 8, pl. 2, fig. 4.

Ainsi M. Wood signale la présence d'une espèce du genre Portunus dans le crag corallien d'Angleterre (1; M. Eng. Sismonda décrit une main de Crabe trouvée dans les couches pliocènes d'Asti (2). Le savant paleontologiste italien pense qu'elle doit se rapporter au groupe des Portuniens : en effet, la figure qu'il en a donnée justifie cette manière de voir, et je crois que c'est nonsenlement à une espèce de la famille des Portuniens, mais du genre Portunus proprenient dit qu'elle doit appartenir : la forme générale de cette main, les dentelures du bord tranchant des doigts et les ornements du poignet, qui consistent en lignes granulenses courbes et squamiformes, rappellent ce qui s'observe sur le Portunus corrugatus, qui aujourd'hui habite la Méditerranée.

Enfin, dans son Mémoire sur les Crustacés fossiles de la Haute-Saône, M. Etallon 3) figure un débris de Crustacé trouvé dans les chailles de Calmoutiers, et qu'il pense être une des pattes postérieures d'un Portunien, auquel il donne le nom de P. jurensis. Je n'adopte pas cette manière de voir, et je regarde ce fragment comme une de ces pattes-màchoires qui, chez certaines Salicoques, deviennent réellement pédiformes, et chez les Crangons, par exemple (44, présentent la plus grande analogie avec l'objet figuré par M. Étallon. Comme dans le terrain dont il provient, la faune carcinologique est composée en majeure partie de Crustacés appartenant à ce groupe zoologique, tandis qu'on n'y connaît encore aucun Brachyure normal, il est donc très probable que c'est bien une patte-màchoire de Salicoque, et non une patte nageuse de Portunien, qui est représentée dans le mémoire dont nous venons de parler.

<sup>(4)</sup> Voy. Morris, Catalogue, p. 76.

<sup>(2)</sup> E. Sismonda, Descrizione dei Pesci e dei Crustacci fossili nel Piemonte, 4846, p. 70, pl. 3, fig. 9.

<sup>(3)</sup> Étallon, Description des Crustacés fossiles de la Haute-Saone et du Haut-Jura (Bulletin de la Société geologique de France, 1858, 2° série, t. XVI, p. 149, pl. 5, fig. 4).

<sup>(4)</sup> Voy. Crangon vulgaris (Règne animal, Crustacés, pl. 51, fig. 20.

### FAMILLE

DES

# THALASSINIENS FOSSILES.

La famille des Thalassiniens, établie en 1837 par M. Milne Edwards (4), quoique peu nombreuse en genres, n'en forme pas moins un groupe d'une grande valeur zoologique, et les différents membres dont elle se compose, tout en ayant entre eux des affinités étroites, se distinguent par des caractères importants, des représentants des autres groupes voisins. La grande majorité des Crustacés qui composent cette famille sont des animaux dont le corps est d'une consistance très faible; leurs téguments, quelquefois cornés, sont souvent complétement membraneux, à l'exception de leurs pattes qui présentent une enveloppe rigide. Ceux dont on connaît les mœurs vivent enfonis dans le sable qu'ils creusent facilement au moyen de ces pattes. On ne doit donc pas s'attendre à rencontrer souvent à l'état fossile ces animanx tout entiers ; pour que cela arrive, il faut un concours particulier de circonstances. Si, par exemple, l'animal a été empâté dans une masse calcaire, on pourra retrouver l'empreinte de l'ensemble de son corps; mais pour peu qu'après sa mort, il soit resté quelque temps exposé aux causes de destruction les plus faibles, toutes les parties molles disparaissent et les pattes senles peuvent se conserver. En effet, ce ne sont pour ainsi dire que les pattes de ces animaux qui se rencontrent dans les différentes conches du globe; elles y sont même parfois

<sup>(1)</sup> Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1837, t. 11, p. 303.

remarquablement abondantes, tandis que ce n'est que par hasard et accidentellement que l'on trouve des traces du corps.

Les Thalassiniens penvent tous se reconnaître au premier coup d'œil par l'apparence presque vermiforme qu'ils présentent. La carapace est remarquable par sou peu de développement; l'abdomen au contraire est d'une longuem relative très considérable; les anneaux, dépourvus de prolongements latéraux ou lames épimériennes, sont presque cylindriques, quoique légèrement aplatis. Ces caractères permettent de séparer immédiatement les Thalassiniens des Salicoques et des Astaciens, dont les anneaux de l'abdomen se prolongent latéralement par de grandes lames épimériennes qui cachent et encaissent la base des fausses pattes abdominales (1).

Ce caractère est d'une grande importance paléontologique, parce qu'en général sur les Crustacés qui out été conservés entre les plaques de certains calcaires tissiles, ceux de Solenhofen par exemple, on peut observer les détails de structure des anneaux de l'abdomen : tandis que la partie antérieure du corps où l'on pourrait étudier la région antennaire, les yeux, etc., est presque tonjours plus on moins vague et écrasée, et l'on sait ainsi de prime abord à quelle famille doit appartenir l'animal que l'on examine.

A ce caractère, viennent s'en ajouter beaucoup d'antres d'une importance au moins égale. Ainsi le premier anneau de l'abdomen des Thalassinieus est plus grêle que les articles suivants, et la taille de ceux-ci, au lieu de diminuer à mesure qu'ils s'éloignent du thorax, augmente ou du moins reste stationnaire; ce qui donne à la queue de ces Crustacés une apparence pédonculée tout à fait particulière (2).

Chez les autres Macroures, on observe une disposition complétement iuverse : l'abdomen est pyriforme, mais cette forme est due au faible développement du dernier anneau; la largeur des articles suivants augmente à mesure qu'ils se rapprochent du thorax (3).

<sup>(1)</sup> Vov. Réque animal, Chustacés, pl. 54, fig. 1, 2, 3 et pl. 49, fig. 3.

<sup>(2)</sup> Voy. Règne animal, Crustacis, pl. 49, fig. 1.

<sup>(3)</sup> Voy. Règne animal, CRUSTACES, pl. 46, fig. 4, et pl. 53, fig. 2.

Parmi les Stomapodes, les Squilles se comportent à peu près comme les Thalassimens, mais cette apparence est due aux anneaux thoraciques qui paraissent en arrière de la carapace et qui sont moins larges que ceux de l'abdomen (1); d'ailleurs le reste de l'organisation de ces animaux, est tellement différent qu'il serait impossible, même à l'œil le moins exercé, de les confondre un seul instant.

La carapace qui, comme je l'ai déjà dit, est très courte, ne présente pas de rostre proprement dit et se termine en général par un bord frontal dont la portion moyenne se prolonge en une petite pointe plate et ordinairement triangulaire, qui ne peut être comparée au rostre si développé des Palémoniens 2) ou même des Astaciens 3).

Les pédonenles oculaires sont grêles, quelquefois lamelleux; les antennes internes sont terminées par deux filets; le pédoneule des antennes externes qui quelquefois présente à sa base une écaille rudimentaire (4), est dépourvu d'appendices lamelleux analogues à ceux que l'on trouve chez les Salicoques, où ces pièces sont mobiles et assez grandes pour cacher complétement la base de l'antenne, et à ceux des Astaciens où, quoique d'une dimension moins considérable, ils sont encore assez développés pour recouvrir souvent l'article basilaire des antennes; mais j'insiste peu sur ces caractères parce que l'on pourra rarement y avoir récours dans la détermination des représentants fossiles de cette famille.

Les pattes de la première paire sont en général inégales, l'une d'elles restant quelquefois presque rudimentaire et l'autre offrant au contraire une taille considérable; leurs formes varient d'un genre à l'autre. Tantôt elles sont complétement didactyles; d'autres fois elles sont analogues à celles des Crangous, c'est-à-dire que le doigt mobile seul prend un grand accroissement, tandis que le doigt

<sup>(1)</sup> Voy. Règne animal, Crustaces, pl. 55, fig. 1.

<sup>(2)</sup> Voy. Règue animal, Crustaces, pl. 48, fig. 4, 14, 2a, 2 etpl. 49, fig. 1 et 15.

<sup>(3)</sup> Voy. Règne animal, Crustacés, pl. 54, fig. 1, 2, 3, et pl. 49, fig. 3 et 3°.

<sup>[4]</sup> Ex.: Axia Stirhyuchus Voy Atlas du Règne animal, Crustacés, pl. 48, fig. 26, 26.

immobile est réduit à un simple tubercule (1); les autres pattes se relèvent contre les côtés du corps, de façon à cacher les parties latérales de la carapace.

Chez quelques Thalassinieus, les fansses pattes abdominales portent des appendices branchiaux qui coexistent avec de véritables branchies. Cette disposition très importante au point de vue zoologique, a servi de point de départ à M. Milue Edwards pour diviser la famille des Thalassinieus en deux sections : les Cryptobranchides et les Gastrobranchides. Ce mode de classification a été suivi dans les ouvrages plus récents : ainsi, M. Dana conserve ces deux groupes en leur donnant simplement des noms différents (2); il appelle les premiers Thalassinidea enbranchiata, et les seconds Anomobranchiata. Chaeune de ces divisions a été ensuite subdivisée en plusieurs genres.

M. Milne Edwards reconnaissait einq genres parmi les Thalassiniens eryptobranchides: les genres Glancothoé, Callianasse, Axie, Gébie, Thalassine. Les Gastrobranchides ne comprenaient que deux genres, les Callianides et les Callianises, encore ce dernier était-il donné avec beaucoup de restriction.

Dans la classification suivie par M. Dana, le mode de groupement est legèrement modifié. Ainsi il subdivise les Cryptobranchides ou Eubranchiata en trois familles d'égale valeur : les Gebidæ, les Callianassidæ et les Thalassinidæ. De plus, le nombre des genres est considérablement accru; ainsi, au lien de einq, il en adopte huit; les trois nonveaux sont : 1° le genre Calocaris de M. Bell; 2° le genre Laomedia de W. de Haan, et le genre Trypæa. Quant aux Thalassiniens gastro-branchides, il ne modifie en rien leur classification.

Dans son traité de paléontologie, M. Pietet rangea parmi les Thalassiniens, les *Meyeria* de M. Mac Coy; les *Orphaæa* et les *Brisa* de Munster. Ces trois derniers genres n'ont été fronvés qu'à l'état fossile.

Enfin M. Bronn proposa de créer, aux dépens des Callianasses,

<sup>(1)</sup> Ex.: les Thalassines, pl. 46, fig. 6 et les Gébies, pl. 16, fig. 4.

<sup>(2)</sup> Dana, United States Exploring Expedition, 4852, t. I, p. 507.

um autre genre, sous le nom de *Mesostylus*. De sorte que, dans l'état actuel de la science, la famille des Thalassiniens comprendrait les quatorze genres suivants :

| <ol> <li>Glaucothoé.</li> </ol> | 8, Gebia.        |
|---------------------------------|------------------|
| 2. Callianassa.                 | 9. Thalassina.   |
| 3. Trypaea.                     | 10, Calbanidea.  |
| 4. Mesostylus.                  | 11. Callianisea. |
| 5. Axia,                        | 12 Meveria.      |
| 6. Calocaris.                   | 43. Orphua-a     |
| 7. Laomedia.                    | 14. Brisa.       |

Je crois que d'un côté la division a été portée trop loin et d'un antre que plusieurs de ces genres nouveaux ne peuvent pas se ranger parmi les Thalassiniens, mais doivent prendre place dans d'autres groupes, principalement dans celui des Salicoques.

Le genre *Orphnæa*, établi en 1839 par Münster (1) et que M. Pictet place dans la famille des Thalassiniens, doit se ranger parmi les Salicoques. Chez les Orphnæa, la carapace très large, égale au moins en longueur l'abdomen tout entier : sa surface est garnie de tubercules squamiformes, ce qui indique toujours une consistance assez ferme. Le premier anneau de l'abdomen, au lieu d'être grèle, comme chez les Thalassiniens, est au contraire le plus large de tous, de façon que cette portion du corps, loin d'être pédonculée, est large à sa base, puis va en s'atténuant vers l'extrémité; les bords latéraux de chaque aumeau ou pièces épimériennes, se prolongent en lames, de façon à recouvrir complétement la base des fausses pattes abdominales, disposition qui, comme je l'ai déjà dit, existe chez les Salicoques et les Astaciens, mais ne se trouve pas chez les Thalassiniens. Les pédoncules oculaires paraissent assez gros; enfin les deux pattes antérienres sont semblables entre elles. Cet ensemble de caractères suffit et an delà pour séparer les Orphnées des Thalassiniens, et leur place est marquée dans la famille des Salicoques, probablement à côté des Crangons.

Le genre Brisa, établi aussi par Münster (2), à la même

<sup>(1)</sup> Beiträge zur Petrefacten-Kunde, 11, heft., 1839, p. 39, et pl. pl. 14, fig. 4-7.

<sup>(2)</sup> Loc. cit., pl. 15, pl. 15, fig. 3, 4, 5.

époque, et que M. Pictet range également parmi les Thalassiniens, à côté des *Orphnæa*, a beaucoup de points de ressemblance avec ces derniers et en effet, dans une classification naturelle, il ne peut en être éloigné. De même que le précédent, il est aussi remarquable par la longueur relative de la carapace que par sa largenr; l'abdomen présente les mêmes pièces épimériennes que chez les Salicoques; son premier anneau est aussi large que les suivants, ce qui enfève à cet organe le facies particulier des Thalassiniens. En un mot, les mêmes raisons qui m'ont fait séparer les Orphnées des Thalassiniens, me conduisent à en éloigner aussi les *Brisa* pour les placer parmi les Salicoques.

Le genre Meyeria de M. Mac Coy (4) differe par un grand nombre de caractères bien tranchés, des divers représentants de la famille qui nous occupe. En effet, la carapace finement grandleuse, quoique comprimée latéralement, offre un développement plus considérable que les Thalassiniens ne le présentent; le front se prolonge en un rostre long et pointu; or, j'ai dit que, dans la famille qui nous occupe, quand le rostre existe, il est remarquablement court et toujours plutôt plat et lamellaire qu'ensiforme. L'abdomen non pédonculé, est remarquable par ses lames épimériennes; sa surface est couverte de fines granulations. Toutes les particularités que je viens de mentionner suffisent et au delà pour exclure les Meyeria de la famille des Thalassiniens, et pour les ranger plutôt à côté des genres que nous venons d'examiner.

Le genre Calocaris, établi par M. Th. Bell en 4853, et placé par ce savant anprès des Axies et des Gébies (2), se rapproche au contraire beaucoup plus des Salicoques : la carapace large et un peu cylindrique se termine par un rostre pointu et triangulaire, denté en dessus et légèrement recourbé en haut; une lame large et triangulaire recouvre, comme chez les Salicoques et les Astaciens, l'article basilaire de l'antenne externe : l'abdomen, au lien

<sup>(1)</sup> Mac Coy, One the Classification of some British Fossil Crustavea with Notices of New Forms in the University Collection at Cambridge (Ann. and Magaz, of Nat. History, 2<sup>r</sup> série, 1. IV, p. 330).

<sup>(2)</sup> Th. Bell, History of the British Crustacea, 1853, p. 233

d'être reuflé vers son extrémité postérieure, s'atténue peu à peu et se termine en pointe; enfin il présente latéralement des lames épinnérieumes qui cachent la base des fausses pattes abdominales. Il est donc facile de se convainere en examinant cet ensemble de caractères que le genre *Calocaris* ne doit pas rester dans la famille des Thalassiniens.

M. Dana, en 1853, forma à côté des Callianasses, un nouveau genre nommé Trypæa (1), qui, presque en tout semblable aux Callianasses, en diffère seulement par la disposition des antermes. Comme ce zoologiste éminent le dit lui-même, en le décrivant il n'avait pas l'animal entre les mains, et ce genre nouvean fut établi d'après un dessin fait pendant son voyage d'exploration et qui, à certains égards, ne lui paraissait pas mériter beaucomp de confiance. Or, la disposition de cette antenne serait ici un fait tellement anormal chez les Thalassiniens, que l'on est porté à croire que le dessin de M. Dana n'était pas parfaitement exact, ou que la Callianasse d'après laquelle il était fait pouvait être un peu mutilée. Les antennes et les pattes de ces animaux sont si faiblement tixées au corps, qu'il suffit de très peu d'efforts pour les arracher, et si l'on admet que l'individu figuré par M. Dana ait eu une antenne un peu altérée, on n'aura plus qu'une Callianasse complétement semblable comme organisation aux Callianasses connues.

Quant au genre Mesostylus de Bronn, j'expliquerai plus loin, en traitant du genre Callianasse, les raisons qui m'empêchent de l'admettre.

La famille des Thalassiniens ainsi réduite, ne se composerait plus que de huit genres, dont un, le genre *Callianisea*, pourrait bien n'être qu'une espèce du genre *Callianidea*.

<sup>(1)</sup> Dana, United States Exploring Exp., t. I, p. 513.

#### \$ 1.

#### GENRE CALLIANASSA.

- Syn.: Cancer, Montagu, Transactions of the Linnean Society, t. IX.
  Callianassa, Leach, Edmb. Encycl.; et Malacos. Podophth. Brit.
  - Desmarest, Considerat, sur les Crust., p. 205.
  - Latreille, Règne animal de Cuvier, t, IV, p. 87, et Cours d'entomolog, p. 378.
  - Otto, Nova Acta Acad, nat. Chriosorum, t. XIV.
  - Milne Edwards. Hist. nat. des Crustaces, t. II, p. 307.
  - De Haan, Fauna Japonica, p. 162.
  - Dana, Exploring Expedition, Crustacca, 1. 1. p. 512.

Mesostylus, Bronn et Ræmer, Lathea geognostica, t. 11, p. 353.

TRYPLEA? Dana, Expl. Exped., I. 1, p. 513.

Ce genre, établi par Leach en 481h, ne comprend aujourd'hui qu'un assez petit nombre d'espèces actuellement vivantes. Ce sont : 4° la C. subterranea (M. Edwards), qui habite nos côtes (4); 2° la C. uncinata (M. Edwards), des côtes du Chili (2); 3° la C. gigas (Dana) (3); 4° la Callianassa petatura (Stimpson), originaire du Japon (4); 5° la Callianassa Californiensis (Dana), trouvée sur les côtes de la Californie près de San-Francisco (5); 6° la Callianassa longimana (Stimpson), qui vit en assez grande abondance

- (1) Voy. Atlas du Règne animal, Crustaces, pl. 48, fig. 3.
- (2) Voy. Milne Edwards, *Hist. nat. des Crustacés*, t. II, p. 310 et pl. 25 bis, fig. 1, et ci-après pl. 46, fig. 1.
  - (3) Dana, Exploring Expedition, p. 512, fig. 3.
- (4) Prodromus descriptionis animalium Invertebratorum quæ in expeditione ad oceanum Pacificum septentrionalem, a republica federala missa, observavil W. Stimpson (Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1860, p. 91).
- (5) Voy. Proceed. of the Acad. of Nat. Scien. of Philadelphia, 1854, t. XVII,
  p. 175. Callianussa occidentalis, Stimpson, Proc. of Acad. nat. scien., t. I,
  p. 88. Calli massa Californicusis, Stimpson, Boston Journal of Natural History, 1857, t. VI, p. 486, pl. XXI, fig. 4.

sur quelques points de la côte ouest de l'Amérique septentrionale (4); et 7° la *Trypæa Australiensis* (2) de M. Dana, que je peuse être une Callianasse.

A ces différentes espèces, j'en ajouterai une autre, originaire du Chili et dont le Muséum d'histoire naturelle de Paris possède deux exemplaires (3).

Il est probable qu'à mesure que l'on étudiera avec plus de soin la faune des différents rivages, on découvrira de nouveaux représentants de ce genre; en effet, plus qu'aucun autre Crustacé, ils peuvent échapper aux recherches. Tontes les espèces dont on a purobserver les mœurs vivent à quelque distance du rivage, au-dessous du niveau des plus basses marées, enfouis dans le sable, et il faut se servir de la drague pour les y alfer chercher. Ou comprend donc facilement que, sur les rivages peu explorés, il puisse exister quelques espèces de Callianasses que l'on n'ait pas encore déconvertes, faute d'investigations suffisantes.

Le corps de ces animaux est d'une mollesse remarquable, tous les téguments sont membraneux, à l'exception de ceux des pattes qui au contraire présentent une grande consistance et dont ils se servent pour creuser le sable. Aussi ou doit s'attendre à ne rencontrer que très rarement les carapaces conservées à l'état fossile dans les diverses formations géologiques, tandis que l'on y pourra trouver des pattes, et surtont des pattes antérieures. Quelquefois cependant, comme nous le verrons, le corps a été conservé, mais ce n'est qu'une empreinte que ce dernier a laissée sur la masse

- (1) Stimpson, On the Crustacea and Echinodermata of the Pacific Shores of North America (Boston Journal of Nat. Hist, 1857, t. VI, p. 490, pl. 21, fig. 5).
  - (2) Dana, loc. cit., p. 513, pl. 32, fig. 4a.
- (3) Cette Callianasse, que j'appellerai C. Chilensis, se rapproche beaucoup de la C. uncinata, mais elle peut s'en distinguer par la forme de ses pattes antérieures. En effet, la main ne présente pas entre l'articulation du pouce et la base de l'index, d'échancrure aussi profonde que chez la C. uncinata. Le pouce, au lieu d'être très recourbé comme chez cette dernière, est presque droit. Le bras est garni sur sen berd inférieur d'un prolongement en ferme de crochet qui, chez la C. uncinata, est beaucoup plus développé. Chez cette dernière, le bras est, comparativement au corps, netablement plus gros que chez l'espèce dont j'expose ici les principaux caractères. Voy. ci-après, pl. 16, fig. 2, 24.

caleaire qui l'a englobé, et on n'y voit en général aucune trace de test. Les faits de cette nature sont très rares, car ce sont de véritables accidents.

Dans le genre Callianasse, la carapace est extrèmement petite; elle occupe moins d'un quart de la longueur totale du corps; elle se prolonge antérieurement par une pointe rostrale qui s'avance à peine entre les pédoncules oculaires (1).

La région stomacale est plus développée que dans les genres voisins; elle présente une forme elliptique, et est limitée en arrière et sur les côtés par un sillon bien accusé; la région cardiaque n'occupe qu'un très petit espace. Les régions branchiales, à cause même du développement de la région stomacale, sont assez restreintes.

L'abdomen, long et aplati, se rattache au thorax par un article grêle et court, divisé lui-même en deux parties par un petit sillon transversal.

Le deuxième anneau, quoique moins élargi, est plus long que les suivants, de telle sorte que l'abdomen paraît encore plus pédonculé que dans les genres voisins. La nageoire caudale est bien développée. Les lames latérales, triangulaires, dépassent la lame médiane dont la forme est quadrilatère.

Mais les Callianasses sont surtout remarquables par la forme de leurs pattes antérieures, qui diffère complétement de tout ce que l'on observe chez les autres Crustacés (2). La main, presque quadrilatère (3), est extrèmement comprimée latéralement, ce qui ne permet pas de la confondre avec des Paguriens, qui est au contraire remarquablement renflée (h). Ses bords inférieur et supérieur sont tranchants, et garnis d'une série de petits trous, desquels naissent des poils assez longs. Le pouce des Callianasses est aussi parfaitement caractérisé, et, trouvé même isolé, il peut être déterminé avec certitude. La surface destinée à son articulation sur la main n'est pas disposée comme dans les autres Crustacés; ainsi

<sup>(1)</sup> Voy. Atlas du Règne animal, Crustacés, pl. 48, fig. 3°.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 16, fig. 4, 2, 2<sup>A</sup>, et pl. 11 et 42.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 11, fig. 1<sup>B</sup>, 1<sup>C</sup>, 2, 2<sup>A</sup>, p.

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 46, fig. 7, 7<sup>A</sup>, 7<sup>B</sup>, 7<sup>C</sup>.

chez les Brachyures et chez les Crustacés, dont la préhension doit s'effectuer d'une manière parfaite, le pouce porte de chaque côté un condyle qui se loge dans une petite cavité du poignet, et permet au doigt mobile d'exécuter des mouvements de haut en bas, mais aucun mouvement de latéralité; ensuite le pouce s'amincit régulièrement jusqu'à son extrémité, abstraction faite des dents qu'il peut présenter. Chez les Callianasses, les condyles latéraux sont à peine indiqués, et le pouce présente à sa base une sorte de col, ce qui ne se voit jamais chez les Crustacés des antres familles, et suppose une articulation beaucoup moins parfaite (1).

Les dentelures offrent aussi des particularités remarquables; ainsi sur le bord tranchant de cet article on n'observe jamais de tubercules; ce bord est simplement coupant, et s'échancre de distance en distance, de façon à former des dents. Enfin le pouce porte toujours la trace des poils dont il était couvert; ce sont de petits trous bien mieux marqués que chez les autres Crustacés, parce que chez les Callianasses, c'est à tout un bouquet de poils qu'ils ont donné naissance, et non à un seul poil comme chez la plupart des animaux de cette classe.

L'index est pointu et dépourvu de dents (2), si ce n'est vers sa partie moyenne où il en existe quelquefois une.

Le bord postérieur de la main qui s'articule à l'avant-bras est presque droit. Chez les Pagures, avec lesquels on a quelquefois confondu les Callianasses, il est au contraire plus oblique.

L'avant-bras, qui, comme je viens de le dire, s'articule avec la main par un bord droit, affecte la même forme que cette dernière, et quand le membre est étendu, il paraît en faire partie. Très comprimé latéralement, il présente sur ses bords supérieur et inférieur une figne de poils, et par conséquent de trons. Son bord postérieur est arrondi, et ne s'articule avec le bras que par une très petite portion de sa partie supérieure. La paroi interne de l'avant-bras n'est pas complète; elle se termine vers le quart postérieur, laissant un espace vide qui est rempli soit par une

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 12, fig. 1<sup>B</sup>, 1<sup>C</sup>, 2<sup>D</sup>, pl. 13, fig. 3, 34, 3<sup>E</sup>, 3<sup>C</sup>, 3<sup>D</sup>, 3<sup>E</sup>.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 4, fig. 1<sup>E</sup>, 1<sup>C</sup>, 2, 2<sup>A</sup>, et pl. 42, fig. 4<sup>A</sup>, 1<sup>E</sup>, 1<sup>F</sup>, 2<sup>A</sup> et 2<sup>F</sup>, 2<sup>E</sup>

membrane, ainsi que cela se voit chez la Callianassa chilensis 1;, soit par une petite pièce complémentaire comme chez la C. subterranea (2) et chez la C. macrodactyla (3). La grandeur de cet espace peut varier suivant les espèces.

Le bras, comparé à la main et à l'avant-bras, est très grêle (h), et s'articule à l'angle supérieur et postérieur de ce dernier. Sa surface externe, légèrement bombée, présente ordinairement quelques ornements, tels que des tubercules ou des crètes. Sa paroi interne est formée par une pièce complémentaire distincte (5) qui n'est jamais renflée, mais toujours plate, et constitue une espèce de couvercle, qui viendrait fermer le demicylindre formé par la pièce externe. Ce mode de structure, qui jusqu'ici avait échappé à l'attention des zoologistes, ne se retrouve caractérisé d'une manière aussi nette chez aucun autre Crustacé, et fournit un excellent caractère pour la distinction de ce genre.

Le trochanter est extrêmement long et grêle, et présente les mêmes particularités de structure que le bras, c'est-à-dire que, de même que ce dernier, il est formé de deux pièces : une externe convexe (6) et l'autre interne complémentaire plate (7).

Aucun Crustacé n'a présenté jusqu'ici ces dispositions singulières, et une patte antérieure de Callianasse, pourvu qu'elle présente la main et l'avant-bras, ne peut être rapportée à aucun autre genre. Chez les Axies (8), les Callianides, les Laomédies, l'avant-bras, au lieu d'égaler au moins la grandeur de la main, est extrêmement court et beaucoup plus globuleux. Si la main est isolée, on pourrait la confondre avec celle de l'un ou de l'autre de ces genres; mais l'erreur ne serait pas d'une très grande

<sup>(</sup>t) Voy. pl. 16, fig. 2 et pl. 41, fig. 1c.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 11, fig.  $2^{\Lambda}j'$ .

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 12, fig.  $1^B j'$ .

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 11 et 12, c.

<sup>(5)</sup> Voy. pl. 14, fig. 1°, 4E, 4F, 2A, c', et pl. 12, fig. 2E, c'.

<sup>(6)</sup> Yoy. pl. 41, t.

<sup>(7)</sup> Voy. pl. 41, t'.

<sup>(8)</sup> Voy. pl. 16, fig. 5, 5<sup>A</sup>, 5<sup>B</sup>.

importance, à cause de liens étroits qui existent entre ces différents animaux (1).

La patte antérieure d'un Pagure se distingue au premier comp

(1) Ne devant pas traiter ici des genres Glaucothoé, Laomedie et Callianide, puisqu'ils n'ont encore été signalés dans aucune formation géologique, je me bernerai à en indiquer brièvement les principaux caractères, comme terme do comparaison pour faciliter la distinction entre ces genres et les autres Thalassiniens, en insistant surtout sur le mode de conformation des pattes antérieures, parties que les paléontologistes ont surtout l'occasion d'observer.

La pince des Glaucothoc (voy. Règue animat, Caustacés, pl. 43, fig. 2) peut se distinguer au premier coup d'œil par la forme un peu globuleuse de la main : cette dernière est complétement glabre, de sorte qu'elle ne présente jamais ces petits trous si communs chez les Callianasses; les doigts s'appliquent exactement l'un sur l'autre de façon à ne laisser aucun vide entre eux; l'avant-bras est long et grêle; le bras est grêle, plus court que l'article précédent et ne présente pas de pièces complémentaires. L'une des pinces est plus petite que l'autre, mais conformée sur le même modele.

Le genre Laomèdic établi par de Haan, ressemble beaucoup aux Axies par la forme des pattes antérieures (voy. de Haan, Fauna Japonica, pl. 35, fig. 8), de même que ces dernières, les Laomédies ont l'avant-bras très court ce qui les sépare des Callianasses; le bras est beaucoup plus renflé que celui des Axies et se rapproche davantage de celui du genre Callianasse; mais le trochanter est très court. Je n'ai jamais pu examiner aucun de ces animaux, de façon que je ne saurais décrire la face interne de la patte, et par conséquent je ne puis m'appuyer sur l'existence ou l'absence des pièces complémentaires pour les séparer ou les rapprocher des genres que nous venous d'étudier. Les deux pattes antérieures ont à peu près la même grosseur.

Le genre Callianidea, établi par M. Milne Edwards en 1837, tout en étant constitué d'après le même plan fondamental que les autres Thalassiniens, en différe complétement par la présence d'appendices respiratoires fixés aux fausses pattes abdominales (Milne Edwards, Hist. nat. des Crustacés, t. H., p. 319, pl. 25 bis, fig. 8) et analogues aux branchies rameuses des Squilles et des Érichthes. Mais ce caractère, d'une très grande importance zoologique, devient d'une valeur nulle en paléontologie. Ces organes, d'une délicatesse extrême, ne pourraient jamais résister aux phénomènes de la fossilisation. Les pattes antérieures qui, dans ce genre, comme dans les précédents présentent seules une enveloppe dure et rigide, différent peu de celles des Axies. La main est presque semblable dans ces deux groupes, et pourra par conséquent, si elle est isolée, être confondue aussi avec celle des Callianasses et des Laomédies. L'avant-bras est court et ne s'artitule avec le bras que par une surface très petite, le brâs pré-

d'œil de celle d'une Callianasse, et il n'est pas un seul de ses articles qui y soit semblable. En effet, chez ceux-ci la main est très renflée, et quelquefois presque globuleuse; jamais les bords supérieur et inférieur ne sont tranchants; il en est de même pour l'avant-bras (1). Le bras est très épais, presque prismatique; il presente aussi une pièce que l'on pourrait assimiler à une pièce complémentaire, mais qui est cependant tonjours sondée au reste du bras. Sa présence n'est indiquée que par un sillon; d'ailleurs elle est disposée tout autrement que chez les Callianasses; au lieu de former la partie interne du bras, elle est placée à sa partie supérieure et postérieure, et est comparativement petite. On remarque une disposition analogue sur le bras de tous les Brachyures, tandis que les Callianasses seules présentent une pièce complémentaire destinée à compléter la paroi interne du bras. Le trochanter est très court, large, au lieu d'être grêle et allongé.

Chez les Callianasses, l'une des pattes antérieures est toujours plus petite que l'autre; mais les rapports de grandeur varient avec les espèces : ainsi, chez le *C. subterranea*, l'une des pinces est extrêmement petite; la différence entre les mains est environ dans le rapport de 4 à h. Chez le *C. chilensis*, cette différence est beaucoup moins grande; elle est tout au plus comme 2 : 3. Enfin chez quelques espèces fossiles, elle est encore moins considérable.

J'ai beaucoup insisté sur ces caractères tirés des pattes antérieures, d'abord parce que, jusqu'à présent, quelques-uns d'entre

sente à sa partie interne une piece complémentaire, comme chez les Callianasses, il en est de même pour le trochanter.

La patte tout entière peut donc se distinguer de celle des Axies par la longueur du trochanter, par l'existence des pièces complémentaires, et de celles des Callianasses par la briéveté de l'avant-bras.

On voit donc qu'une main isolée peut être rapportée indifféremment aux genres Callianasse, Axie, Laomédie ou Callianide. Mais, comme jusqu'à présent chaque fois que l'on a rencontré la main attachée au reste de la patte, cette dernière présentait tous les caractères que nous avons rencontrés chez les Callianasses, on est en droit de penser que ce genre seul a existé à l'état fossile et que c'est à lui que doivent se rapporter toutes les mains isolées de cette forme que l'on trouve dans les diverses couches géologiques du globe.

(1) Voy. pl. 16, fig. 7, 74, 78, 76,

eux n'avaient pas été signalés, et ensuite parce que, comme j'ai déjà en l'occasion de le dire, la pince est ordinairement la seule partie que l'on trouve conservée à l'état fossile; et ancune des particularités de structure que je viens de mentionner, ne doit être négligée pour la détermination de ce genre, dont l'existence paléontologique était à peine connuc.

Les caractères tirés des antres pattes présentent moins d'importance, à cause du mauvais état de conservation ordinaire de ces parties.

Les pattes de la deuxième paire sont très grèles et terminées par une petite pince imparfaite; celles de la troisième paire sont terminées par un très petit doigt, mais leur pénultième article est très large, presque roud, et sert à ces animaux à creuser fe sable.

Les pattes de la quatrième et de la cinquième paire ne présentent aucune particularité remarquable.

Jusqu'ici on n'avait signalé l'existence que de très peu de Crustacés de ce genre. Mon père a été le premier à y rapporter une espèce propre à la craie supérieure de Maestricht (1), que Desmarest avait décrite sous le nom de *Pagurus Faujasii*. Cette détermination a été généralement adoptée par les paléontologistes qui ont fait connaître plus récemment une autre espèce très voisine, appartenant également à la formation crétacée.

Les recherches dont je vais rendre compte m'ont conduit à reconnaître que les représentants fossiles de ce type sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croyait. Ainsi j'en connais maintenant treize espèces différentes, et il est à noter que leur distribution géologique est loin d'être aussi restreinte qu'on l'avait supposé.

Les Callianasses semblent avoir apparu sur la surface du globe, à pen près en même temps que les Brachyures, c'est-à-dire à l'époque secondaire vers le milieu de la période crétacée. En effet le premier représentant de ce type se trouve dans les grès verts du Maine, qui sont à pen de chose près contemporains de la craie de Rouen, où cependant on n'en a pas encore signalé l'existence de ces Crustacés. Ce genre se retrouve dans les assises de la craie

<sup>(1)</sup> Voy. Milne Edwards, Hist. nat. des Crustacés, t. H. p. 310.

marneuse, où il paraît avoir pris un développement considérable; presque partout où cette couche existe, on y voit des pattes de Callianasses, et même quand la nature de la roche change, comme à Montdragon par exemple, où le terrain devient remarquablement ferrugineux, on trouve encore les traces de ces animaux.

A l'époque de la craie supérieure, d'autres représentants du même genre se sont montrés en abondance, puis ont disparu pour être remplacés par de nouvelles espèces que l'on trouve dans le calcaire grossier. Dans les sables moyens tertiaires, on en rencontre deux espèces. Dans le terrain miocène, il y en a encore deux espèces. Le terrain tertiaire des environs de Montpellier en a fourni une espèce; enfin dans les alluvions récentes qui se font même de nos jours sur tout le littoral de l'océan Indien, on en a rencontré, associée à des coquilles actuelles, une espèce qui n'a pas encore été trouvée vivante.

D'après ce court exposé, il est facile de voir que le genre Callianasse a été très bien représenté pendant plusieurs àges géologiques, et en général, comme nous le verrons, par des individus d'une taille beaucoup plus considérable que ceux qui vivent aujour-d'hui sur nos côtes.

#### CALLIANASSA HEBERTI, Nob.

Vov. pl. 41, fig. 4, et pl. 42, fig. 4.

Dans une note insérée aux Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences en 1860 (t. LI, p. 92), j'ai déjà annoncé que l'époque des sables moyens avait été d'une certaine richesse earcinologique. On croyait, d'après Desmarest, que tous les débris de Crustacés que l'on rencontre dans ces couches, appartenaient au Psammocarcinus Hericarti; mais une étude attentive m'a démontré que les fragments de ce Portunien, bien que nombreux, n'existaient pas seuls et étaient mêlés à d'autres qui devaient évidemment se rapporter à des Crustacés bien différents, principalement au genre Callianasse, et même à deux espèces différentes de ce genre. Sur certains points, ces débris se trouvent

en quantité considérable. Ainsi au Gué-à-Tresmes, près de Meaux, ils formeut à eux seuls presque toute la masse du sable; mais on ne les trouve que très rarement en connexion, presque toujours les doigts, les mains et tous les divers fragments sont séparés; j'ai cependant eu le bonheur de rencontrer quelques articles en place, et ils sont venus confirmer ce que j'avais d'abord prédit sur la disposition de ces diverses pièces; de façon qu'il n'y a plus aucun doute, non-sculement pour l'établissement du genre, mais eucore pour celui des deux espèces. Il est probable que ce point où sont ainsi réunis en si grande abondance les différents Crustacés dont je viens de parler, formait un petit golfe très tranquille, dans lequel les Callianasses pouvaient vivre et mourir sans que leurs débris fussent roulés et dispersés. Ce qui confirme cette pensée, c'est la parfaite conservation des fragments, quelque délicats qu'ils soient, et l'absence presque totale de coquilles; en effet partout où les vagues viennent battre un peu violemment un rivage, elles y accumulent tonjours une certaine quantité de débris de Mollusques.

Jamais on n'a rencontré d'empreintes des parties molles de l'animal; ce qui se comprend facilement, car, dans le sable, elles ne pouvaient se conserver à cause même de leur délicatesse, et la roche n'a pu se mouler sur elles; mais les pattes y sont en profusion et elles se rapportent surtout à la *Callianassa Heberti*.

Cette espèce se reconnaît facilement à la forme des diverses pièces de la patte antérieure. La main courte et trapue est très comprimée latéralement (4); les bords supérieur et inférieur sont tranchants; ce dernier est garni en dedans d'une ligne de petits trous qui indiquaient la place d'antant de poils; il se recourbe en dedans, de façon que si l'on regarde cet article par sa face postérieure, il aura une forme qui se rapprochera un peu de celle d'un croissant (2). La face interne de la main est un peu concave; la face externe est légèrement bombée, elle présente aussi la trace de l'existence de quelques poils.

L'index est pointu et assez fortement courbé en haut (3); il est

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 11, fig. 18, 10 p', et pl. 12, fig. 14, 4E, 1F.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 42, fig. 46.

<sup>(3)</sup> Voy. pf. 11, fig.  $4^{\rm B}$ ,  $4^{\rm C}$  p'', et pf. 12, fig.  $4^{\rm E}$ ,  $4^{\rm E}$ .

dépourvu de dents. Il devait être garni de poils sur sa face externe; entre son insertion et la cavité articulaire du pouce, il y a sur le poignet une échancrure peu profonde qui se voit surtout en dedans.

Le ponce est fort et trapu (1 ; il présente en général, outre sa pointe qui est très aiguë et recourbée en bas, deux dents : la première est tranchante, très allongée et bilobée; la seconde est conique et aiguë. Il est marqué de petits trous plus nombreux sur sa face externe que sur sa face interne; les deux bords de la face postérieure de la main sont complétement droits.

Le cadre articulaire est extrêmement allongé verticalement et présente à chacune de ses extrémités une petite fossette (2) destinée à recevoir deux petites apophyses articulaires ou condyles, qui naissent sur l'avant-bras. Celui-ci (3) est assez court, convexe sur sa face externe, plutôt concave sur sa face interne; ses bords supérieur et inférieur sont tranchants; il se termine postérieurement par un bord arrondi et présente vers son angle supérieur et postérieur une espèce de petit col servant à l'articulation du bras. A sa partie interne, l'ayant-bras n'est pas fermé par une paroi complète; celle-ei manque vers le tiers postérieur (4), etl'espace ainsi laissé vide était probablement rempli par une membrane, comme chez la Callianassa chilensis. Je ne pense pas qu'ici il pût y avoir de pièce complémentaire solide, car sur des centaines d'avant-bras que j'ai eus entre les mains, je n'ai jamais pu constater l'existence de cette espèce d'opercule, tandis que dans d'autres cas où les circonstances extérieures étaient les mêmes, j'ai rencontré sur d'autres espèces cette pièce parfaitement en place.

Le bras, comparé aux articles que nous venons d'examiner, est grêle et petit (5). Sa face externe est bombée et présente une crête longitudinale qui la divise en deux parties à peu près égales; son bord, finement denticulé, offre vers sa partie inférieure un prolongement en forme de corne, dont le bord est garni de cinq on

```
(4) Voy. pl. 42, fig. 4c.
```

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 12, fig. 16.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 41, fig. 18, 40 j.

<sup>(4)</sup> Voy. pl. 41, fig. 1c.

<sup>(5)</sup> Voy. pl. 11, fig. 1B, 1cc, et 1.

six petites dents. Le bord supérieur du bras est presque lisse, quelquefois cependant on peut y constater l'existence de fines denticulations, il se termine postérieurement par un petit tubercule pointu, qui surmonte l'articulation. La face interne est presque entièrement occupée par une petite pièce complémentaire (1) plate et réunie à la pièce externe à l'aide d'une membrane qui se détruit par la fossilisation, de telle sorte que le plus souvent on trouve à part la pièce externe ayant la forme d'un demi-eylindre (2), et la pièce complémentaire ressemblant à une petite plaque quadrilatère (3).

Le trochanter (h. est long et grêle, et de même que le précédent, il est formé de deux pièces : l'externe (5) est convexe, lisse et légèrement infléchie, suivant sa longueur; l'interne (6) est plate, allongée, plus large en avant qu'en arrière.

Quelquefois on trouve ces deux pièces en connexion, mais le plus souvent elles sont séparées.

On rencontre dans le même gisement des mains un peu plus grêles, plus allongées (7), dont l'index est pourvu vers sa partie moyenne d'un petit tubercule (8) qui manque dans la main que nous venons d'examiner. Mais c'est surtout dans la conformation du pouce qu'existent les différences. Au lieu d'être court et trapu, romme celui que nous venons de décrire (9), il est allongé et mince (10), et, au lieu de deux grosses deuts, il présente une seule dent suivie d'une série de fines denticulations; de plus, son extrémité se contourne légèrement et se recourbe en dedans.

Je serais tenté de regarder cette main comme appartenant à la

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 11, fig. 4t c'.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 11, fig. 1<sup>E</sup>.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 11, fig. 15.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 11, fig. 1<sup>B</sup>, 1<sup>C</sup> t.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 41, fig. 4B, 4C t, et fig. 4G.

<sup>(6)</sup> Voy. pl. 14, fig. 4<sup>K</sup>.

<sup>(7)</sup> Voy. pl. 42, fig. 14.

<sup>(8)</sup> Voy. pl. 12, fig. 1E, 1F.

<sup>(9)</sup> Voy. pl. 12, fig. 16,

<sup>(10)</sup> Voy. pl. 12, fig. 1<sup>8</sup>.

plus petite des pattes antérieures de la Callianassa Heberti. En effet, elle est plus petite que l'autre et surtout beauconp plus allongée; or, nous verrons que chez presque toutes les Callianasses fossiles, la petite main est presque aussi longue que l'autre, et que e'est principalement par la grosseur qu'elles différent. Teutes les mains lorsqu'elles sont jeunes, présentent le même aspect (4); ce n'est que par les progrès du développement que les différences se dessinent.

De toutes les espèces vivantes, c'est surtout de la *C. subterra-*nea que se rapproche notre fossile; et il est facile de juger en comparant les figures que j'en ai données, que les différences, tout en
étant suffisantes pour exiger la création d'une espèce particulière,
sont cependant assez légères. La main de la *C. subterranea* est
plus longue; l'index présente une dent qui manque chez la *C. He-*berti; le doigt mobile, au lieu de deux grosses dents, est finement
denticulé. L'avant-bras est plus long et présente une pièce complémentaire. Le bras et le trochanter diffèrent peu de ceux de notre
espèce fossile.

Notre Callianasse se rapproche de la *Callianassa chilensis* par l'absence d'une pièce complémentaire à l'avant-bras; mais elle s'en distingue par la petitesse relative de cet article qui, chez l'espèce vivante, est plus développé encore que la main.

- La *C. uncinata* diffère de la *C. Heberti* par l'existence d'une échancrure profonde sous la cavité articulaire du pouce, et par la forme de ce dernier article qui est toujours remarquablement recourbé.
- La *C. gigas* présente sur l'avant-bras deux pointes formées par les prolongements des angles antéro-supérieur et antéro-inférieur, pointes qui n'existent chez aucune espèce fossile.
- La *C. australieusis* ne peut être confondue avec la *C. Heberti*, à cause de l'allongement extrème de l'avant-bras qui présente, à sa partie supérieure, une double rangée de petits trous.

On trouve des débris de la *Callianassa Heberti* presque partout on les sables de Beauchamp sont bien développés, c'est à raison

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 12, fig. 10.

de cette abondance que l'on avait donné à cette formation le nom de sables à Pagures qui a été ensuite changé pour celui de sables à Portunes.

Il est cependant certaines localités où cette espèce est comparativement rare, bien que la *C. macrodactyla* y soit abondante, par exemple, aux environs de Mortfontaine, au Fayel, etc. Tandis qu'au contraire au Gué-à-Tresmes, à trois lieues de Meaux, sur la route de la Ferté-Millon, dans une très petite sablonnière située à droite de la route, à quelques cents mètres au delà du village, c'est surtont la *Callianassa Heberti* qui abonde, associée cependant à de nombreux débris d'autres Crustacés, tels que la *C. macrodactyla*, un Pagure que j'appellerai *P. arenarius*, le *Psammocarcinus Hericarti* et le *Psammograpsus parisiensis*.

Le propose de donner à cette espèce le nom de C. Heberti, en la dédiant à M. Hébert, professeur à la Faculté des sciences, dont les recherches ont tant contribué à faire avancer les connaissances relatives à la géologie des couches tertiaires du bassin parisien.

Je tiens de M. Lartet une main de Callianasse provenant du terrain nummulitique de Bagnères-de-Bigorre; l'on n'en voit que la face externe, malheureusement le pouce manque, et elle se rapproche beaucoup par sa forme de la C. Heberti; mais il m'est impossible de décider si l'on doit l'y réunir ou en former une espèce particulière; il est à désirer que d'autres échantillons plus parfaits permettent de résoudre cette question.

# CALLIANASSA MACRODACTYLA, Nob.

Pl. 42, fig. 2.

Cette espèce, d'une taille beaucoup plus considérable que la précédente, se distingue au premier coup d'œil de toutes les espèces vivantes et fossiles par l'allongement extrême du pouce qui dépasse de beaucoup l'extrémité de l'index, disposition singulière qui semble relier les Callianasses aux Thalassines et aux Gébies. Ce caractère aurait peut-être été suffisant pour nécessiter l'établissement d'un genre nouveau; mais, comme tout le reste du membre antérieur présente la conformation spéciale des Callia-

nasses, j'ai pensé qu'il serait plus naturel de laisser dans un même genre tous les animaux offrant cette disposition particulière des pièces internes de l'avant-bras, du bras et du trochanter. Peut-être le corps de l'animal présentait-il anssi une conformation différente de celle des Callianasses; mais, comme jusqu'à présent on n'a jamais pu l'observer, je trouve d'un usage plus commode, je crois même qu'il est plus conforme aux lois d'une classification naturelle, de ne pas séparer la C. macrodactyla du genre que nous examinous en ce moment.

La main (1) de la C. macrodactyla est beaucoup plus longue que celle de la C. Heberti; le poignet surtout est beaucoup plus allongé, et comparativement moins fort et moins trapu.

La face externe est légèrement bombée , la face interne plutôt concave; elles se réunissent par des bords tranchants, dont l'inférieur, qui forme une arête vive, est droit (2), au lieu d'être recourbé en dedans comme chez la C. Heberti. Ce caractère est d'un emploi très commode; et sur les mains un peu jeunes, où les autres partienlarités de structure sont moins tranchées, il existe toujours, et permet de distinguer au premier comp d'œil la C. macrodactyla de l'autre espèce des sables de Beauchamp. Il suffit pour cela de les regarder par leur face postérieure : si le bord inférieur est recombé en dedans, on aura affaire à une C. Heberti; s'il est droit, la main appartiendra à une C. macrodactyla. Ce bord est garni en dedans et en dehors de lignes de petits trons, qui donnaient naissance à autant de poils : le bord supérieur n'en offre qu'en dedans. La conformation de la cavité articulaire destinée à recevoir le pouce offre aussi quelques particularités à noter. Au lieu de présenter en dessous une échancrure destinée à permettre au pouce de s'abaisser, de façon à agir dans le même plan que l'index et à venir s'opposer directement à celui-ci, comme on le voit chez la C. Heberti(3), elle offre au contraire une surface saillante (4), de sorte qu'il est évident que le pouce ne pouvait pas agir

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 12, fig. 24, 28, 2° p'.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 12, fig. 26.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 42, fig. 1.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 12, fig. 2F.

à la manière de eiseau, par un mouvement de haut en bas, mais qu'il devait se plier obliquement un peu en dedans : e'est d'ailleurs ce que démontre l'examen des mains où ce doigt est resté en place. Ce mode d'articulation rappelle ce qui s'observe chez les Gébies et les Thalassines (4).

Le poignet présente en dessous de l'insertion du pouce une échanerure très profonde, surtout en dedans. Chez la *Callianassa Heberti*, cette échanerure est au contraire très peu considérable; cette particularité se retrouve d'une manière encore plus marquée chez la *C. uncinata* des côtes du Chili.

L'index, qui n'offre jamais de dents ni de tubercules, est comparativement plus long et plus grêle que chez la C. Heberti; il est aussi moins recourbé.

Le pouce (2) est remarquablement long et cylindrique; if est légèrement courbé à partir de sa partie moyenne; mais son extrémité ne se replie jamais en dedans comme celle des petites mains de la *C. Heberti*, et, au lieu de se terminer en pointe, il se renfle à son extrémité; sur son bord inférieur il présente d'abord une grosse dent mousse et allongée, puis une autre dent pointue et conique qui est suivie d'une rangée de petites denticulations très times; son extrémité est arrondie. Enfin il offre la trace de poils nombreux, surtout sur sa face externe.

La face postérieure de la main est formée par deux bords droits, et le cadre articulaire, moins étroit et moins allongé que dans l'espèce précédente, présente à chacune de ses extrémités une petite cavité destinée à loger les condyles articulaires de l'avant-bras (3).

Celui-ci (4), beaucoup plus allongé que chez la C. Heberti, est aussi moins globuleux. Sa longueur égale celle du poignet; il est légèrement bombé en dehors et concave en dedans. Les bords supérieur et inférieur sont très tranchants; ils sont à peu près glabres, si ce n'est l'inférieur qui est percé de quelques petits

- (1) Voy. pl. 16, fig. 6 et 61.
- (2) Voy. pl. 12, fig. 2<sup>D</sup>, et 2<sup>A</sup>, 2<sup>B</sup>, d.
- (3) Voy. pl. 12, fig. 26.
- (4) Voy. pl. 12, fig. 24, 28, j.

trous. Le bord postérieur est arrondi, et légèrement échancré en haut pour l'articulation du bras. La paroi interne présente postérieurement une pièce complémentaire (1) ayant la forme d'un triangle, dont les angles seraient émoussés.

Le bras (2), relativement plus fort que dans l'espèce précédente, est aussi formé de deux pièces : l'une externe et semi-cylindrique, l'autre interne qui est complémentaire et aplatic. La première de ces pièces est marquée d'une crête longitudinale, peu saillante, qui la divise à peu près en deux parties égales. Le bord inférieur finement deuticulé ne donne pas naissance à une corne comme chez la C. Heberti; il s'arrondit seulement d'une manière régulière, et il est garni d'une sériede petites dentelures. Le bord supérieur, lisse et non denticulé, est presque droit, et ne présente pas en arrière de tubercule comme dans l'espèce précédente.

La pièce complémentaire (3) s'adapte exactement dans l'espèce de cadre que lui fait la pièce externe; elle est plate et légèrement arrondie postérieurement.

Le trochanter ressemble complétement à celui de l'espèce précédente; il est très grêle, très long, peut-être un peu moins contourné, et se compose d'une paroi externe demi-cylindrique, et d'une paroi interne complémentaire très aplatic.

Il est très rare de rencontrer aucune de ces diverses pièces en connexion les unes avec les autres. Le pouce est presque toujours isolé, et ce n'est que dans les mains très jeunes où son peu de longueur l'a mis à l'abri de diverses causes de rupture qu'on le trouve en place; je n'ai jamais rencontré un seul de ces doigts mobiles, d'une taille considérable, articulé avec la main; toujours ils étaient peu développés, tout en présentant les mêmes caractères qu'à l'état adulte. Quelquefois l'avant-bras est encore pourvu de sa pièce complémentaire; il en est de même pour le bras et le trochanter.

Jusqu'ici je n'ai rien trouvé qui me fit penser que l'une des

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 12, fig. 2<sup>R</sup> j'.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 12, fig. 2<sup>Δ</sup> et 2<sup>β</sup> ε.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 12, fig. 2<sup>B</sup> c'.

pattes fût plus développée que l'autre; les plus grosses, qui, de même que dans l'espèce précédente, appartiennent indifférenment soit au côté droit, soit au côté gauche, sont les seules que l'on rencontre. Pent-être aussi la petite pince était-elle moins consistante, et par cela même n'aura pu résister aux causes de destruction.

Cette espèce ne peut être confondue avec aucune des Callianasses vivantes et fossiles, à cause de la forme singulière du pouce. C'est avec la C. uncinata qu'elle a le plus de rapport; toutes deux en effet présentent au-dessous du pouce une échancrure profonde, et chez toutes les deux l'avant-bras égale au moins la main en grandeur; de plus, chez cette dernière, le doigt mobile, quoique beaucoup plus court et recourbé, rappelle un peu la forme de celui que nous venons d'examiner, car, au lieu d'être pointu comme d'ordinaire, il se renfle légèrement à son extrémité.

La Callianassa macrodactyla se rencontre en assez grande abondance au Gué-à-Tresmes, et là ses diverses parties sont parfaitement conservées. Elle paraît avoir été très commune à l'époque des sables moyens. Ainsi on en trouve partout des débris qui indiquent son existence; ordinairement ce ne sont que des mains et des pouces qui, en raison de leur plus grande solidité, ont mieux résisté aux différentes causes de destruction. Quelque-fois cette espèce paraît avoir existé seule, car on ne trouve à côté de ses restes presque rien qui indique la présence du Psammo-carcinus Hericarti on de la Callianassa Heberti. Ainsi aux environs de Mortfontaine, à Saint-Sulpice, les mains de la Callianassa macrodactyla sont extrêmement communes, et se trouvent presque seutes.

On en rencontre encore des débris au Guespel près de Survilliers, à Étrepilly près de Meaux; mais à Auvers, on ne trouve que peu de Crustacés. Cette localité, riche en débris de Mollusques, en Polypiers, etc., paraît avoir été autrefois beaucoup trop battue par les vagues pour que de petits animaux aussi délicats aient pu être conservés.

## CALLIANASSA AFFINIS, Nob.

Pl. 15, fig. 2, 24, 28.

J'ai trouvé dans les couches du calcaire grossier de Parnes une main de Callianasse privée de pouce, et présentant une assez grande analogie avec la C. macrodactyla. Cependant quelques caractères ne permettent pas de réunir ces deux espèces; ainsi le fossile de Parnes, quoique très petit, présente tous ses caractères distinctifs, tandis que les mains des jeunes C. macrodactyla de cette taille sont mal formées, et il est très difficile de les distinguer des jeunes C. Heberti, avec lesquelles elles sont mêlées; ensuite chez la C. macrodactyla, l'échancrure qui se trouve au-dessus de la base de l'index est très profonde, et le fond en est beaucoup plus étroit que l'ouverture, ce qui donne à l'index un aspect particulier. Au contraire, l'échanerure qui se remarque chez la C. affinis est régulièrement arrondie, et le fond est aussi large que l'ouverture ; mais, comme jusqu'à présent je n'ai jamais vu de cette espèce qu'une main sans doigt mobile, je ne puis la présenter ici qu'avec doute, attendant que des échantillors plus nombreux et plus parfaits me permettent d'en même étudier les caractères.

# CALLIANASSA PRISCA, Nob.

Pl. 13, fig. 2 et 2<sup>A</sup>.

Cette espèce a été trouvée dans les couches du calcaire grossier inférieur du département de l'Eure, près de Gisors, au Boisgeloup, par M. Eug. Chevalier, qui a bien voulu la mettre à ma disposition. Elle paraît extrêmement rare, car c'est la seule que j'aie jamais vue, et cependant les assises du calcaire grossier ont été bien des fois fouillées par les collectionneurs.

La taille de cette Callianasse, à en juger par le volume de la pince, devait surpasser de beaucoup celle des Callianasses que nous venous d'examiner et de toutes les espèces vivantes.

La main, très forte et d'une longueur considérable, est com-

primée latéralement. La face externe est convexe (1), la face interne presque plate (21; elles s'unissent par des àrêtes vives. Le bord inférieur, plus aigu que le supérieur, est garni en dedans d'une ligne de petites denticulations très fines qui n'existent pas sur le bord supérieur. Un pen en dehors de cette ligne, on observe une série de petits trous, d'où naissaient autant de poils. On observe encore quelques-uns de ces trous, mais très pen sur le reste de la main.

La fossette qui sert à l'articulation du pouce est très grande, à cause de la grosseur de ce dernier article; elle présente de chaque côté en dedans et en dehors un prolongement qui sert à maintenir latéralement le pouce, et à donner plus de solidité à l'articulation en empéchant les mouvements de côté. Ces prolongements sont finement dentelés, et la ligne de denticulations se prolonge de chaque côté sur la base de l'index.

Au-dessous de la cavité articulaire, il n'y a pas, comme chez la *C. macrodactyla*, d'échancrure profonde; c'est plutôt une simple dépression. L'index, peu recourbé, est lisse et dépourvu de dents; il se termine par une pointe aiguë.

Le pouce est d'une force remarquable, en rapport avec le volume et le mode de conformation de la cavité articulaire; assez court, il présente trois dents, dont la moyenne est conique et pointue, tandis que les autres sont plutôt allongées et tranchantes; entin il se termine par une pointe aiguë et recourbée, qui vient s'opposer exactement à celle de l'index.

D'après ce que j'ai dit du mode d'articulation de cet article, il est évident qu'il devait agir dans un même plan que l'index à la manière d'une pince, et non latéralement, comme chez la *C. macrodactyla*.

Le bord postérieur de la main est complétement droit. L'avantbras, aussi haut que la main, est beaucoup plus court; il n'a environ que la moitié de la longueur de cette dernière; sa face externe est convexe, sa face interne concave; les bords supérieur et infé-

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 13, fig. 2

<sup>(2</sup> Voy. pl. 13, fig. 24.

rieur sont tranchants : ce dernier se confond avec le postérieur par une courbure insensible ; il présente une ligne de petits trous. En avant de son point de réunion au bord supérieur, on voit une échanceure destinée à l'articulation des bras.

La paroi interne n'est pas complète en arrière; mais comme dans l'échantillon que j'avais à ma disposition, le bras était plié de façon à cacher cette région, il m'a été impossible de constater s'il y avait ou non une pièce complémentaire.

Le bras est assez robuste et présente d'une manière très distinete la pièce complémentaire caractéristique des Callianasses; le demi-cylindre formé par la pièce externe est lisse et ne présente ni dentelures ni ornements. La pièce complémentaire est à peu près quadrilatère et aplatie.

L'échantillon que j'avais entre les mains ne présentait pasle trochanter, car il se trouvait brisé à la partie postérieure du bras.

Cette espèce se distingue de toutes les Callianasses vivantes par sa grande taille, par la dimension relativement considérable de la main, comparée à celle de l'avant-bras, et par l'existence de trois dents sur le pouce. Elle s'éloigne de la Callianassa Heberti par d'autres caractères bien tranchés : ainsi elle ne présente pas d'ornements, ni de crénelures sur le bras, tandis que dans l'espèce des sables de Beauchamp on voit non-seulement des dentelures, mais encore une espèce de corne placée à sa partie inférieure.

Le bord inférieur de la main est droit et ne se recourbe pas en dedans, comme chez la Callianassa Heberti.

Quant à la *C. macrodactyla*, les différences sont trop considérables pour que je m'y arrête; mais même si l'on fait abstraction du pouce qui peut manquer, les autres articles se distingueraient encore très aisément, si l'on se rappelle que chez l'espèce à grand doigt, la main présente au-dessous de l'articulation du pouce une échancrure considérable, que l'avant-bras est aussi long que la main, enfin que le bras, plus large à sa partie postérieure, a les bords finement dentelés.

On trouve souvent dans le calcaire grossier de Parnes, de Chaussy, de la ferme de l'Orme, etc., des pouces et des index détachés de Callianasses qui différent un peu de l'espèce que nous venons d'examiner (1). Je ne veux cependant pas en faire une espèce particulière, attendant qu'on ait trouvé le reste de la main. Le pouce est beaucoup plus allongé que celui de la  ${\cal C}.~prisca$ ; il est comparativement moins gros et les dents ne sont pas disposées tout à fait de même : ainsi après la grosse dent conique, le doigt ne présente plus jusqu'à sa pointe qu'un bord tranchant, tandis que chez la C. prisca, le doigt se rentle de façon à former une autre dent qui se continue jusqu'à la pointe. Mais c'est surfout l'index qui Æffère, d'abord par sa longueur, et ensuite par l'existence d'espèces de crêtes garnies de trous qu'il présente sur ses bords inférieur et supérieur et sur ses faces interne et externe. Il se peut cependant que ces différences soient dues seulement à l'âge des individus; ear souveut dans le genre Callianasse certaines espèces acquièrent en vicillissant quelques caractères qui ne se voyaient que peu ou point dans le jeune âge : c'est ainsi qu'il arrive souvent que des earènes qui s'apercevaient à peine se développent de plus en plus, et que les poils, qui en général garnissent la main, devenant de plus en plus gros et nombreux, les trous destinés à leur livrer passage deviennent par cela même plus serrés et plus apparents. Il est possible que les petites différences que j'ai pu observer entre les doigts de la C. prisca et ceux de la Callianasse de Parnes soient du même ordre, et dues au progrès du développement. Pour résoudre cette question, il fandrait observer la même espèce à différents âges, et c'est ce que je n'ai pu faire dans ce eas.

Le calcaire grossier de Gourbesville (2) et de Port-Brehé (Manche, (3) m'ont fourni des pouces que je dois rapporter à la C, prisca.

<sup>1)</sup> Voy. pl. 15. fig. 3<sup>1</sup> et 3<sup>0</sup>.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 15, fig. 3<sup>B</sup> et 3<sup>C</sup>.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 13, fig. 3 et 34.

## CALLIANASSA ANTIQUA, Ono.

Pl. 14, fig. 2, 24, 28, et pl. 16, fig. 4.

Syn.: Mesostylus Faujasi, Bronn et Ræmer, Lethera geognostica, t. II, p. 253.

Cette espèce, comme depuis fort longtemps, a été trouvée dans la craic de Bohème, de Silésie, etc. M. Ræmer (1), le premier qui en fit mention, représenta les pinces et une partie de l'abdomen de l'un de ces animanx.

M. Geinitz (2) fit connaître le reste du corps presque complet; mais comme il ne trouva pas ces diverses parties dans leurs rapports naturels, la figure qu'il en donna est plutôt un peu théorique que parfaitement naturelle. Il confondit cette espèce avec la *C. Fau-jasii*, très abondante, dans les couches de craie supérieure de Maestricht et dont nous nous occuperons tout à l'heure.

MM. Bronn et Ræmer 3/crurent devoir créer pour cette espèce un genre nouveau, sous le nom de *Mesostylus*. Je développerai plus tard les raisons qui m'empêchent d'admettre cette innovation.

Dans la figure que M. Geinitz a donnée, la région céphalo-thoracique du corps paraît incomplète; le front est tronqué et les parties latérales manquent, elles ont été probablement brisées au niveau du sillon stomaco-branchial. Le premier segment de l'abdomen est court et grèle; le deuxième s'élargit graduellement et est très long, les autres sont larges. On voit de chaque côté la trace que les lobes épimériens ont laissée; ils devaient être très accusés. Le dernier article de l'abdomen, formant la pièce médiane de la nageoire candale, est quadrilatère, et offre à sa surface une petite erête en forme de V; les pièces latérales de cette nageoire paraissent ne pas dépasser la médiane et sont triangulaires.

La main (h) présente une forme quadrilatère très allongée ; ses bords ne semblent pas offrir de dentelures, et ses faces sont complétement lisses.

- (1) Ramer, Kreide, p. 486, pl. 16, fig. 15, et ci-apres pl. 16, fig. 1.
- (2) Das Quadersandsteingebirge in Deutschland, 1849, p. 96, pl. 2, fig. 2-5
- (3) Bronn et Ræmer, Lethara geognostica, 2° vol., p. 353.
- (4) Voy. pl. 14, lig. 2 et 2<sup>8</sup>.

L'index, peu recourbé, est également lisse et dépourvu de dents. Le pouce, presque droit et un peu pointu, ne présente aucune trace de dents.

L'articulation de la main avec l'avant-bras se fait d'après une figne très peu oblique.

L'avant-bras, un pen moins allongé que la main, est lisse et dépourvu de granulations; ses bords ne sont pas dentelés, et ses angles, au lien d'être aigus, sont complétement monsses; le bord intérienr et antérieur, qui, dans les espèces que nous avons examinées, est en général bien marqué et qui quelquefois même se prolonge en une sorte de pointe, est complétement arrondi, presque autant que l'angle inféro-postérieur.

Le bras est assez globuleux; il est marqué en dehors d'une double ligne de petites granulations; son bord inférieur est dentelé. On ne commit que la partie antérieure du trochanter; il paraît assez long et lisse.

L'autre main est environ moitié plus petite que celle que nous venons de décrire, et les doigts sont comparativement plus longs.

Sur la pièce que M. Geinitz a fait connaître, on aperçoit la patte de la deuxième paire terminée par une petite main imparfaite, et celle de la troisième paire dont le dernier segment manque, dont on voit le pénultième élargi en forme de palette.

C'est en comparant cette figure à celle que M. Guérin a donnée de la Callianassa subterranea (1), que les auteurs de la Lethæa ont formé pour la Callianassa antiqua un genre particulier; mais il se trouve que tous les caractères sur lesquels ils s'appuient pour établir cette distinction, sont insignifiants ou plus ou moins fautifs, et résultant probablement du mauyais état de conservation de l'animal que M. Guérin a représenté.

« Le bouclier céphalo-thoracique, disent MM. Bromn et Rœ-» mer, que Geinitz n'a ajouté que d'une manière théorique, car il » ne l'avait pas trouvé dans ses rapports naturels, est plus aplati » et plus rétréci en arrière. »

Évidemment oui, la carapace paraît très rétrécie, mais cela est dû

<sup>(1)</sup> Guérin, Iconogr. du Règne animal, Cristaces, pl. 19, fig. 4.

à une cassure, et dans la figure de M. Geinitz elle vient s'articuler avec l'abdomen par une surface plus (rétrécie eucore; ce qui est matériellement impossible, puisqu'an contraire elle doit engaîner le premier article abdominal /4).

« Le premier anneau de l'abdomen, continuent les anteurs du » Lethæa, est de beaucoup le plus petit; le second ne s'élargit un peu » que graduellement, tandis que chez les Callianasses, il est en même » temps le segment le plus large et le plus long; ces deux articles » unis forment à l'abdomen une base styliforme. Les quatre seg- » ments suivants sont très gros, bien plus larges que longs, offrant » des appendices latéraux semblables à des nageoires, mais d'une » nature problématique. Dans la nageoire caudale, l'article moyen » est bien quadrangulaire, mais offre en dessus une saillie en » lancette, et les deux paires de nageoires latérales, qui sont si » grandes chez les Callianasses, ne dépassent pas ici l'article » médian. »

En effet, si l'on examine la figure de la C. subterranea de l'Iconographie du Règne animal, on est frappé de ces différences : mais si l'on établit la comparaison avec une Callianasse bien conservée ou avec une figure exacte, ces mêmes différences disparaissent en partie. Chez la C. subterranea, en effet, le premier article de l'abdomen est le plus court et le plus grèle; le second, étroit en avant, se renfle graduellement; sa longueur dépasse celle de tous les autres, ce qui donne à l'abdomen l'apparence pédonculée qui, comme nous l'avons déjà dit, est commune à toute la famille des Thalassiniens.

Les quatre articles suivants sont larges et courts, et présentent aussi de chaque côté un petit sillon indiquant la place des lobes épimériens qui, plus développés encore chez la *C. uncinata*, sont parfaitement marqués chez la *C. gigas*.

La lame médiane de la nageoire caudale est presque aussi grande chez la *C*, antiqua que les lames latérales : il est vrai que

<sup>(4)</sup> Ici je ne m'occupe que de la figure 2 de la planche 14, parce que le corps ayant été redressé par le dessinateur dans la figure 2<sup>1</sup>, vue du dos, il est possible que les rapports de largeur aient été modifiés.

chez la *C. subterranea*, il n'en est pas de même; mais chez la *C. uncinata* la différence diminue, elle devient presque nulle chez la *C. gigas*, et plutôt en sens contraire chez la *C. chilensis*.

Quant à cette impression de forme lancéolée qui se trouve sur l'article médian, c'est probablement l'empreinte laissée par les insertions des parties musculaires du dernier segment abdominal, insertions qui ordinairement out à peu près cette forme, et qui se voient distinctement ou paraissent même en relief chez des animaux dont les téguments sont aussi mous que les Callianasses.

Enfin le dernier argument que MM. Bronn et Rœmer donnent pour faire un genre à part de la *C. antiqua*, est tiré des différences qui existent entre les deux pattes de la première paire, dont la plus petite en effet atteint près de la moitié de la grosseur de la plus grande.

Chez la Callianassa subterranea, comme je l'ai déjà indiqué aux généralités, la différence est beaucoup plus considérable, mais elle varie suivant les espèces. Ainsi ehez les C. gigas, uncinata et chilensis, elle devient beaucoup moindre. Ce n'est donc encore qu'une différence spécifique comme toutes celles que j'ai déjà signalées. Par conséquent, la nouvelle division générique proposée par MM. Bronu et Ræmer ne peut être adoptée, et c'est dans le genre Callianasse que cette espèce fossile doit prendre sa place; elle vient très naturellement se ranger à côté des Callianasses actuellement vivantes, dont elle ne diffère que par quelques caractères insignifiants.

M. Geinitzle premier, puis MM. Bronn et Romer, etc., out confondu la *C. antiqua* avec le *C. Faujasi*. M. Bosquet, au contraire, pense avec raison qu'elle doit en être distingnée (1); en effet, il me paraît impossible de rénnir ces deux espèces, comme je vais d'ailleurs essayer de le démontrer.

<sup>(1)</sup> Bosquet, Crustacés fossiles du terrain crétacé du Limbourg, 1854

# CALLIANASSA FAUJASI, Desm.

- Syn.: Bernard I Hermite, Faujas, 1798, Histoire de la montagne de Saint-Pierre, p. 179, pl. 32, fig. 5 et 6.
  - Pagurus Bernmardus, Kruger, 4823, Urweltliche Naturgeschichte, t. 11, p. 429.
  - Pagurus Faujasi, Desmarest, 1822, Hist. nat. des Crust. foss., p. 127, pl. 11, fig. 2.
    - Mantell, 1822, The Fossils of the South Downs, or Illustrations of the Geology of Sussex, pl. 24, fig. 3.
    - Van Schlotheim, 1823, Die Petrefaktenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte, p. 35.
    - Defrance, 1825, Dictionn. des sc. nat., t. XXXVII fig. 232.
    - Bronn, Lethwa geognostica, p. 736, pl. 27, fig. 23.
    - König, Icon. foss. sect. I, pl. 2, fig. 20.
    - Quenstedt, 1854, Handbuch der Peirefaktenkunde,
       p. 264, pl. 20, fig. 6.
  - Callianassa Faujasi, Milne Edwards. 4834, Hist. nat. des Crust., t. 11.
    p. 310.
    - Milne Edwards in Lamarck, 1839, Hist. nett. des
       Anim. sans vert., t. V. p. 287.
    - Ræmer, 4840, Versteinerungen des norddentschen Kreidegebirges, p. 196.
    - Reuss, 1845, Versteinerungen der böhmischen Kreide formation, pl. 5, fig. 52.
    - Bronn, 4848, Index palarontologicus oder Uebersicht der bis jetzt bekannten fossilen Organismen. Erste Abtheilung, p. 208.
    - Geinitz, 1849, Das Quadersandsteingebirge oder Kreidegebirge in Deutschland, p. 96.
  - Mesosytlus Faujasi (pro-parte), H. G. Romer, 4852, Lethwa geognostica, oder Abbildung und Beschreibung der für die Gebirgsformationen bezeichnendsten Versteinerungen, 4° Lieferung, p. 354, pl. 27, fig. 23.
    - Bosquet, 1834, Crustacés fossiles du terrain crétacé du Limboury, p. 133, pl. 10, fig. 40.

Les pattes antérieures de cette espèce sont les seules parties de l'animal que l'on ait encore rencontrées, mais elles sont extrème-

ment abondantes dans les couches sableuses de la montagne Saint-Pierre, près de Maestricht, qui se rapportent au terrain crétacé supérieur. On en a signalé dans diverses localités, appartenant toutes à la même formation géologique : ainsi aux environs de Maestricht, à Nedercanne, à Bemèlen, à Geulhem, à Fauquemont et à Ransdal (1). MM. Van Riemsdyk et Laurent en ont trouvé à Wonek en Belgique. D'après le docteur de Bey, on rencontre cette espèce dans le Lusberger-Breccie du Louisberg, près d'Aixla-Chapelle. Suivant M. Fr.-Ad. Romer, elle se rencontre en Allemagne dans la craie supérieure, près Gehrden, Quedlinbourg, Altenrode, Veckenstedt et Dulmen, Suivant Mantell, elle existe dans la craie blanche de Lewes, dans le Sussex en Angleterre. Enfin M. Bosquet signale des pattes de cette espèce provenant des conches crétacées supérieures de la Nouvelle-Jersey, aux États-Unis d'Amérique, et qu'il tenait de M. Hermann Romer de Hildesheim).

Peut-être toutes ces pattes ne doivent-elles pas se rapporter à la *Callianassa Faujasi*, mais à d'antres espèces plus ou moins voisines; je n'en ai jamais yn que de la montagne Saint-Pierre, et les autres n'ont pas été figurées.

On rapporta d'abord ces pattes aux Pagures; on crut même qu'elles appartenaient à une espèce identique avec celle de nos côtes, le Bernard-l'Hermite (*Pagurus Bernhardus*). Desmarest le premier reconnut qu'on devait les en séparer, mais il les laissa toujours dans le même genre, et leur donna le nom de *Pagurus Faujasi*, sous lequel on les désigne encore quelquelois.

M. Milne Edwards reconnut que ces pattes devaient appartenir à un tout autre groupe, et il les rapporta aux Callianasses. Cette manière de voir fut adoptée par presque tous les zoologistes, si ce n'est dans ces derniers temps, où, comme je l'ai déjà dit, on a voulu créer pour cette espèce un genre nouveau appelé Mesostylus; mais j'ai, je crois, démontré qu'il était établi d'après des caractères trop peu importants qu'on pût le conserver.

En général, ces pinces sont dans un état de conservation remar-

<sup>(1)</sup> Bosquet, Crustaces fossiles du Limbourg, p. 135

quable; le plus souvent les différents articles sont en connexion, et le test intact. Les deux pinces se trouvent ordinairement ensemble, l'une au-dessus de l'autre, et il est évident que si le corps de l'animal n'avait pas été si mou, on si les couches dans lesquelles il vivait avaient été moins arénacées, on aurait toujours on presque toujours trouvé le corps à côté des pattes.

Il est à remarquer que jusqu'ici on n'a jamais figuré la pince que vue du côté externe; et en effet dans tous les échantillons que j'ai vus, c'était la face externe seulement qui était à découvert, et par conséquent la face interne de la petite pince : ce qui confirme encore la pensée que ces animaux sont morts sans secousses brusques et ont été reconverts de sable en gardant à peu près leur position naturelle : la grosse pince un peu plus en avant que la petite. Afin d'examiner les pièces internes qui, comme je l'ai montré, ont une grande importance, j'ai été obligé, en les empâtant dans une couche de plâtre, de retourner quelques-unes de ces pinces, opération qui d'ailleurs se fait avec la plus grande facilité.

La main de la *C. Faujasi* est grande et forte; sa taille dépasse de beaucoup celle de nos espèces vivantes.

Vue en dehors, elle est légèrement bombée et presque lisse, si ce n'est vers sa partie inférieure, où dans les échantillons bien conservés, on peut observer de petites granulations; la face interne au contraire est complétement lisse. Les bords supérieur et inférieur sont tranchants, surtout le premier; ils sont tous deux finement crénelés et marqués en dehors d'une ligne de petits trous, traces des poils qui garnissaient cette main. L'index, presque droit et très fort, porte vers sa partie moyenne une grosse dent pointne; il est marqué en dedans et en dehors de petits trous.

Les bords de la eavité articulaire destinée à recevoir le pouce sont finement dentelés en dedans et en dehors ; entre cette cavité et la base de l'index il n'y a pas d'échanerure; le pouce se recourbe seulement vers son extrémité, qui est très aiguë. Il présente vers sa moitié une dent pointue et forte qui se trouve ainsi disposée de façon à agir contre la grosse dent de l'index; le pouce offre aussi la trace de poils nombreux disposés en lignes, une sur sa face supérieure et une de chaque côté.

La main s'articule avec l'avant-bras, suivant une ligne oblique de haut en bas et d'arrière en avant, de façon à ne pas pouvoir se plier dans un même plan.

L'avant-bras est relativement moins fort que la main; il est plus large en avant qu'en arrière. Sa face externe légèrement bombée est presque lisse, sauf quelques granulations qui existent, les unes près de l'angle antéro-supérieur, les autres à l'angle antéro-inférieur. La face interne est aussi complétement lisse, et elle s'interrompt postérieurement pour laisser vide un espace qui devait être rempli par une membrane, car je n'ai jamais vu de trace de pièce complémentaire. Les bords sont tranchants et denticulés ; ils devaient porter quelques poils beaucoup plus rares que sur la main; le bord postérieur, au lieu de s'arrondir doucement en se continuant avec l'inférieur, se coude brusquement, de façon à former un angle bien marqué, disposition que nous n'avons pas encore vue chez les autres Callianasses. L'angle inférieur et antérieur se prolonge en forme de pointe garnie d'un côté d'une crête de granulations. Le bras, d'une force en rapport avec les autres parties, s'articule avec l'article précédent au moyen d'un condyle robuste qui vient s'appliquer contre un autre gros condyle fourni par l'avant-bras, et qui tous deux tendent à rendre l'articulation beaucomp plus parfaite. La face externe est converte de granulations, principalement sur la ligne médiane; les bords sont finement dentelés, surtout le bord inférieur. Enfin la pièce interne ou complémentaire est aplatie et plus large au milieu, où elle est converte de granulations.

Le trochanter est long et grêle; sa surface extérieure est lisse, si ce n'est sur les bords, où chez les vieux individus on aperçoit quelques rares granulations; la pièce complémentaire, quadrilatère et allongée, ne présente aucune particularité remarquable.

Je ne connais de la petite pince que la main et l'avant-bras. La main, longue et étroite, offre environ la moitié de la largeur de l'antre; elle est très granuleuse en dehors. Le pouce et l'index, remarquablement longs et grèles, sont marqués de lignes de petits tubercules; en dedans la main est beaucoup plus lisse.

L'avant-bras est relativement plus court que celui de la grosse

pince; en général, il est assez mal conservé et l'on peut difficilement observer sa surface, ce qui tend à faire croire que la rigidité de ces parties commençait déjà à devenir plus faible.

Il est aussi à noter que pour cette espèce comme pour les autres, quoique la pince droite soit en général la plus grosse, c'est au contraire quelquefois la pince gauche; il n'y a pas à cet égard de règle fixe.

La Calitanassa Faujasi diffère de toutes les Callianasses vivantes par l'existence des granulations qui ornent la surface de différentes pièces de la patte antérieure. Par le prolongement de l'angle antéro-inférieur de l'avant-bras, par le mode d'articulation de cet article avec le bras, elle ne peut se confondre avec la C. antiqua. Chez cette dernière la pince est complétement lisse et sans dentelures. Les doigts n'offrent pas de dents; l'avant-bras se termine à sa partie inférieure et antérieure, de même qu'à sa partie postérieure, par des angles arrondis, tandis que dans la C. Faujasi qui nous occupe ici, ces angles sont au contraire très aigus.

Je ne puis admettre avec MM. Geinitz, Brown et Ræmer, que ces deux Callianasses ne soient que des variétés d'une même espèce, car on trouve de petites C. Faujasi avec tous leurs caractères; ce n'est donc pas une affaire d'âge. Si c'était au sexe que ces différences étaient dues, on devrait trouver à Maestricht, où il y a taut de C. Faujasi, quelques C. antiqua. Or, il n'y en a pas, et quant à dire que la même espèce peut présenter d'aussi grandes différences, ce u'est pas possible. Si l'on veut interroger les espèces vivantes, on voit que tous les individus reproduisent exactement la même forme, saus y rien changer : le plus petit ornement qui se rencontrera chez l'un se retrouvera chez tous les autres. Je crois donc que l'on doit regarder la C. Faujasi comme une espèce bien distincte de la C. antiqua que M. Geinitz a représentée; car n'ayant jamais eu à ma disposition ce fossile, je n'ai pu juger que d'après les figures que l'on en a données.

### CALLIANASSA ARCHIACI, Nob.

Pl. 14, fig. 1.

Cette espèce paraît jusqu'à présent être propre aux couches de la craie marneuse. En effet, on n'a jamais rencontré de traces de son existence dans la craie blanche proprement dite on dans la craic glauconieuse. Mais pendant la période qui s'est écoulée entre ces formations, la Callianassa Archiaci paraît avoir vécu en grande abondance (1); on en connaît de nombreux débris dans les assises de la craic jaune de Touraine, dans celle des environs de Vendôme, de Châteaudam. Dans le département du Lot, à Gourdon, on a tronvé des pinces isolées de cette espèce, au milieu d'un calcaire sableux micacé, avec grains verts. Dans le Dauphiné, au sud de Bollène, en se dirigeant vers Saint-Arriez, M. d'Archiac recueillit quelques fragments de ces Crustaces qu'il rapporta au genre Callianasse, et je dois à l'obligeance de ce savant géologue un très bel exemplaire de cette espèce, provenant de la même localité et présentant l'empreinte de l'abdomen et de la carapace qui ont été conservés dans le calcaire, malgré le peu de consistance de ces parties (2). Enfin à Montdragon, dans le département de Vaucluse, et à Uchaux, où le terrain devient complétement ferrugineux, on retrouve encore les restes de cette Callianasse, qui pent, en raison de son abondance, servir à caractériser la grande formation de la craie marneuse.

La carapace de la *C. Archiaci* (3) est petite, très comprimée latéralement. La région stomacale est fimitée par un sillon bien accusé et elle présente une forme elliptique; la région cardiaque est assez large et bien marquée; les régions hépatiques et branchiales sont au contraire bien développées. Le bouclier céphalo-

<sup>(1)</sup> Voy. D'Archiac, Hist. des progrès de la geologie, 1851, t. IV, p. 343, 345, 351, 405, 406.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 14, fig. 1.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 14, fig. 1 et 14.

thoracique paraît se terminer en avant par une petite pointe triangulaire qui n'est pas indiquée sur la figure ei-jointe, parce que quand celle-ci a été faite, le front n'était pas dégagé de la roche qui l'entourait. Le premier anneau de l'abdomen est court et étroit ; il présente un sillon transversal qui paraît le subdiviser en deux segments et qui se retrouve chez la *C. subterranea*. Le deuxième anneau est plus long que tous les autres ; il est plus étroit en avant et s'élargit graduellement vers sa partie postérieure, ce qui donne à l'abdomen un aspect pédonculé ; les deux lobes latéraux de ce segment sont fortement indiqués par une crête saillante. Les quatre anneaux suivants sont courts et larges. Les lobes latéraux ou épimériens, plus arrondis que chez la *C. antiqua*, sont nettement indiqués par un sillon.

Le quatrième article offre sur le lobe médiau quatre petits points saillants qui probablement indiquaient l'insertion des muscles abdominaux. La nageoire caudale est large et bien développée; les lames latérales triangulaires sont plus grandes que la lame médiane, qui offre une forme à peu près quadrilatère.

Les pattes de la première paire sont très inégales: tantôt c'est la droite, tantôt c'est la gauche dont la taille est la plus considérable. La main de la grosse patte est très renflée pour une main de Callianasse; sa face extérieure est lisse, sans granulations (4); la face interne, moins bombée que la précédente, est lisse et présente quelques traces de poils; elle offre vers sa partie postérieure un tubercule aplati qui disparaît pour pen que la main ait été un peu roulée (2); les bords en sont tranchants, surtout l'inférieur; tous deux sont finement dentelés, et ils présentent en outre une ligne de petits trous.

L'index est presque droit et n'offre qu'une dent le plus souvent à peine marquée. Le pouce, plus recourbé que l'index, surtout près de la pointe, offre aussi une seule petite dent très obtuse. Entre ces deux doigts, le bord antérieur de la main est garni d'une ligne de très petites denticulations qui ne s'observent que

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 15, fig., 1<sup>B</sup>, 4<sup>E</sup>.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 14, fig. 4c, 1F.

sur les pinces bien conservées. La main s'articule avec l'avantbras par une ligne très peu oblique.

Ce dernier article égale à peu près la main en longueur; il se rétrécit légèrement en arrière. Ses faces ne présentent rien de remarquable, si ce n'est un tubercule placé à la partie interne (1), comme pour la main : ce tubercule est peu proéminent et disparaît facilement; les bords sont finement dentelés; l'angle antéroinférieur se prolonge en pointe comme chez la *C. Faujasi*. Le bras est court et renflé; la pièce externe, en forme de demicylindre, est complétement lisse; la pièce interne ou complémentaire s'élargit vers sa partie moyenne et supérieure, de façon à s'adapter au cadre formé par la pièce externe; elle est plate et n'offre aueune granulation.

Je n'ai jamais eu à ma disposition de trochanter appartenant à cette espèce.

La petite main (2) est longue et étroite; les doigts surtout sont remarquables par leur longueur et leur gracilité. Cet organe ne présente d'ailleurs aucune particularité de structure intéressante; son avant-bras est relativement court et assez étroit.

J'ai déjà dit que dans les grès ferrugineux de Montdragon et d'Uchaux, se trouvaient des pattes appartenant à cette espèce (3); jusqu'ici on n'y a, je crois, rencontré que des mains et des avantbras à l'état de moules et complétement privés de test, mais ils sont encore parfaitement caractérisés par les formes de la main et de l'avant-bras, terminé inférieurement par une pointe qui paraît plus aiguë parce qu'elle n'est pas recouverte de test.

La C. Archiaci ne peut se confondre avec la C. Faujasi, à cause de l'absence de granulations, de la forme de ses doigts, et surtout de son avant-bras. Jamais la C. Faujasi ne porte de tubercule sur la face interne de la main et de l'avant-bras, et d'un autre côté jamais la Callianassa Archiaci ne porte de granulations.

L'espèce qui s'en rapproche le plus est la C. antiqua, mais certains

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 44, fig. 4<sup>C</sup>.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 44, fig. 4, 10, 46,

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 44, fig. 16, 4E, 4F.

caractères importants les séparent. Ainsi l'angle antéro-inférieur de l'avant-bras de cette dernière est complétement arrondi, tandis que chez la C. Archiaci il se prolonge en pointe; d'autre part, le bras de la C. antiqua porte une ligne de granulations. D'ailleurs, je le répète, jamais je n'ai en à ma disposition de pince de cette espèce allemande, et il est possible que, si certains détails de la figure qu'on en a donnée ne sont pas exacts, on soit obligé de lui réunir une des espèces de Callianasses que j'ai décrites comme distinctes. Mais telle qu'elle est connue, elle forme bien une espèce à part de la C. Archiaci.

Enfin la *C. Archiaci* ne se rapproche d'aucune espèce vivante; la forme de l'avant-bras en est très différente. Aucune des Callianasses de nos mers n'a cet article aussi allongé, et offrant, ainsi que la main, un tubercule à sa face interne.

Je demanderai à M. d'Archiae la permission de lui dédier cette espèce, en le remerciant tout à la fois des conseils qu'il a bien voulu me donner dans le cours de mes recherches, et des matériaux qu'il a toujours mis à ma disposition avec une libéralité vraiment scientifique.

### CALLIANASSA DESMARESTIANA.

Pl. 13, fig. 4 et 44.

Syn.: Pagurus Desmarestianus? Marcel de Serres, Géognosie des terrains tertiaires.

Cette grande espèce se rencontre dans les couches du caleaire à moellons des environs de Montpellier, qui font partie de la formation tertiaire supérieure. En 4829, M. Marcel de Serres avait signalé dans ces assises la présence de pattes de Pagures (1), et les avait désignées sous le nom de Pagurus Desmarestianus. Malheureusement, il ne donna ni figures ni descriptions; mais, comme on confondait alors avec les Pagures tontes les Callianasses fossiles, et que le gisement est le même, il est probable que le P. Desmarestianus ne diffère pas de notre Callianasses.

Je n'ai jamais eu à ma disposition que des mains privées de

<sup>(1)</sup> Géognosie des terrains tertiaires, 1829, p. 454.

pouce, et presque toujours à l'état de moule intérieur. Cet article, d'une taille considérable, est large et relativement court; il est extrèmement comprimé latéralement et régulièrement quadrilatère, ce qui ne permet pas de le confondre avec une main de Pagure. La face externe (1) de cette main est peu bombée et presque complétement lisse, si ce n'est entre la base de l'index et le col d'articulation du pouce, où elle présente un certain nombre de granulations rapprochées.

La face interne (2), plate et un peu concave à sa partie inférieure, présente aussi entre la base de l'index et du pouce une agglomération de petits tubercules. Les bords supérieur et inférieur sont tranchants, surtout ce dernier, qui est tinement denticulé, et garni en dehors d'une ligne de trous indiquant la présence des poils.

Les bords postérieurs sont régulièrement droits, de telle sorte que la main ne s'articulait pas avec l'avant-bras par une ligne oblique, comme chez la C. Faujasi, etc.

La cavité articulaire du ponce est très grande, ce qui indique que cet organe devait être assez gros. An-dessous de cette cavité, on voit une échancrure située an-dessus de la base de l'index. Cet appendice est droit et court comparativement à la longueur de la main; il ne présente aucune trace de dents.

Cette main se distingue par sa forme trapue de celle de toutes les espèces que nous avons examinées jusqu'ici. L'absence de dents sur l'index, son mode d'articulation avec l'avant-bras qui se fait sur une ligne droite, la distinguent au premier abord de la *C. Faujasi*. Quant aux autres espèces, elle en diffère trop par la taille et par la forme générale, pour qu'il y ait besoin d'indiquer les caractères particuliers; il est impossible de les confondre.

La *C. Desmarestiana* présente plus de points de similitude avec la *C. orientalis*. Nous verrons, en examinant les caractères de cette espèce, quels sont œux qui servent à la distinguer de la Callianasse de Montpellier.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 43, fig 4.

<sup>(2)</sup> Vov. pt, 13, fig. 4<sup>A</sup>.

# CALLIANASSA ORIENTALIS, Nob.

Pl. 13, fig. 3, 3<sup>A</sup>, 3<sup>B</sup>.

Cette grande et belle espèce se trouve dans les alluvions, probablement contemporaines, des rivages de l'océan Indien, et on l'y reneontre associée à des coquilles vivant encore dans ces mers. Ainsi sur une main de cette Callianasse se tronyait attachée une valve de la Venus scabra (Hanley qui habite aujourd'hui les mêmes mers, et se trouve plus particulièrement aux îles Philippines, où elle est cependant très rare. Ce fait tendrait à l'aire eroire que la C. orientalis serait une espèce actuelle plutôt eneroûtée de matière calcaire que vraiment fossile; et cependant on ne connaît pas de Callianasse vivante dont la taille approche de celle qui nous occupe. Il en est ici comme pour certains Brachyures que l'on rencontre dans les mêmes gisements : le Macrophthalmus Latreillei, par exemple, qui n'est pas connu vivant, mais qui cependant se rencontre associé à des coquilles actuelles. Pent-être arrivera-t-on cependant, quand on aura mieux exploré ces rivages peu connus, à trouver vivante cette même Callianasse, qui dans ce cas aurait échappé jusqu'ici aux recherches, en raison de la manière de vivre propre à ces animaux.

La main de cette espèce, qui, avec l'avant-bras, est la seule partie connue jusqu'ici, est remarquablement forte; elle est un peu plus large vers sa partie postérieure, tout en ayant toujours la forme quadrilatère spéciale au genre qui nous occupe. La face externe (1), légèrement bombée, est complétement lissé; la face interne, presque plate (2), présente cependant une convexité très légère. Le bord inférieur, très tranchant, est garni en dedans d'une ligne de trous très rapprochés; en dehors, on en voit encore quelques-uns, mais beaucoup plus espacés. Le bord supérieur, beaucoup plus arrondi, présente en dedans einq ou six trous assez gros.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 13, fig. 3.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 43, fig. 3A.

La main se termine postérieurement par un bord complétement droit sans aneune obliquité.

En avant, le cadre articulaire du pouce est grand et très allongé (1); il s'étend jusqu'à la base de l'index, de sorte qu'il n'y a pas là d'échancrure comme chez beaucoup d'autres Callianasses; il y a au contraire en dehors un petit tubercule saillant à la base de la cavité articulaire.

L'index est gros, court et peu recourbé; il est très épais, et présente supérieurement deux crêtes. L'une forme son bord externe; elle est la plus saillante et fort aignë; enfin elle porte vers sa partie moyenne un rudiment de dent. L'autre forme le bord interne; elle est plus arrondie, moins élevée, et se prolonge un peu sur la face interne de la main. Ces deux crètes se réunissent vers l'extrémité de l'index et se confondent; mais en arrière elles interceptent un espace triangulaire, légèrement exeavé, qui forme la face supérieure de l'index.

Le pouce est beaucoup plus recourbé que l'autre doigt ; large à sa base, il s'amincit rapidement vers l'extrémité, qui est très pointue; il offre un bord très tranchant et garni de découpures peu apparentes ; il est marqué en dessus d'une ligne de poils ; sur les còtés, on voit encore la trace de quelques trous.

L'avant-bras, comme je l'ai dit, s'articule avec la main par un bord droit; il est à pen près de la même longueur et de la même largeur. La face externe est lisse, légèrement bombée (2); la face interne, un peu concave (3), s'interrompt postérieurement pour laisser vide un espace qui devait être rempli par une membrane. Les bords inférieur et supérieur sont tranchants : le premier est finement dentelé, et porte la trace de poils nombreux aussi bien en dedans qu'en dehors; le supérieur offre une ligne de trous, seulement en dedans. Le bord postérieur est arrondi. L'articulation avec le bras se fait à l'aide d'une sorte de col visible, surtout en dedans.

<sup>(1)</sup> Voy. pl. 13, fig. 3B.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 43, fig. 3<sub>B</sub>.

<sup>(3)</sup> Voy. pt. 13, fig. 3c.

Les caractères de cette espèce sont parfaitement trauchés : la forme de l'index, l'absence d'échancrure au-dessous de la cavité articulaire du ponce, permettent de la séparer nettement de la *C. Desmarestiana*, avec laquelle sa forme générale a quelques rapports ; elle a beaucoup moins d'analogies avec les espèces vivantes, dont la plus grande n'atteint pas le fiers de sa taille.

On n'a que des indications très vagues sur les localités où se rencontrent ces fossiles; ils présentent le même aspect que les Brachyures que l'on trouve dans les mêmes gisements; de même que ces derniers, ils out toujours un test poli et luisant de couleur brunâtre.

# CALLIANASSA CENOMANIENSIS, Nob.

Pl. 44, fig. 5 et 51.

Cette Callianasse est plus ancienne que toutes les précédentes; elle se rencontre en assez grande abondance dans certaines conches des grès verts du Maine, et principalement à Mézières et à Saint-Mars-sons-Ballons. Il est rare que les différentes pièces soient en place; mais on trouve un grand nombre de mains, de bras, d'avant-bras séparés, et quelquefois même des abdomens.

Cette espèce se distingue au premier coup d'œil de toutes les autres, soit vivantes, soit fossiles, par la forme étroite et allongée de l'avant-bras et de la main; celle-ci est presque régulièrement quadrilatère. La face externe est bombée et lisse (1), tandis que la face interne est beaucoup plus plate (2); elles se réunissent toutes deux par des arêtes très vives. Le bord supérieur se recourbe en dedans, de façon à dépasser la face interne, surtout dans sa moitié postérieure; il est finement denticulé sur toute sa longueur, et, à cause même de sa direction, on ne peut apercevoir ees dentelures qu'en le regardant en dedans. Le bord inférieur est aussi finement dentelé en dehors. L'index, presque droit, est

<sup>(1)</sup> Vov. pl. 14, fig. 5.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 14, fig. 54.

complétement dépourvn de dents; il est court et assez gros. Entre sa base et l'articulation du ponce, on n'aperçoit pas d'échancrure. Le ponce, qui est court et peu recourbé, présente vers sa partie moyenne une dent mousse et allongée, qui pourrait plutôt se comparer à un élargissement du doigt. La face postérieure de la main est droite et légèrement oblique de haut en bas et d'arrière en avant, de sorte que cet organe, en se pliant sur le bras, ne devait pas former un angle droit dans le même plan, comme chez la C. Heberti, la C. macrodaetyla et la C. prisea.

L'avant-bras présente la même forme étroite et allongée que nous avons vue pour la main. Sa longueur est la même ; et quand ces deux articles sont étendus, ils paraissent n'en former qu'un seul. La face externe de l'avant-bras est aussi légèrement bombée, et se prolonge supérieurement en se recourbant, de façon à surplomber un peu sur la face interne, surtout dans sa moitié antérieure. Le bord ainsi formé est très aigu et finement dentelé. La face interne est plate. Je n'ai pu constater s'il y avait on non de pièces complémentaires, à cause de l'état d'empâtement des pinces que j'avais à ma disposition. L'angle antérieur et inférieur de l'avant-bras se prolonge en forme de pointe visible, surtout en dehors. Le bord inférieur ne paraît pas offrir de denticulations.

Le bras est court et d'une forme un peu elliptique.

La pièce externe, en forme de demi-cylindre, est marquée par une ligne longitudinale de petites ponetuations qui la divisent en deux parties à peu près égales, tontes deux lisses; ses bords sont tinement crénclés. La pièce interne ou complémentaire est plate et un peu renflée vers sa partie moyenne.

Le trochanter paraît assez long, mais je n'en ai pas pu examiner d'entiers; ceux que j'avais à ma disposition étaient tous brisés vers leur partie inférieure. Cependant les tronçons qui restaient ont montré que la face externe était complétement lisse, assez grèle, et que la pièce interne était étroite et plate. D'ailleurs, jamais l'examen de cet article chez les Callianasses n'a donné de bons caractères spécifiques.

La taille de la petite pince égale presque celle de la grande;

mais les doigts sont beaucoup plus grêles et plus allongés; enfin l'avant-bras est plus court.

L'abdomen, qui se trouve quelquefois assez bien conservé, n'offre aucune particularité remarquable à noter. Comme chez toutes les espèces du genre qui nous occupe, il présente un aspect vermiforme, et les côtés de chaque article sont marqués d'un sillon longitudinal, qui limite ainsi de petits lobes épimériens, analogues à ceux que nous avons vus chez la Callianassa Archiaci.

En résumé, cette espèce se distingue de toutes celles vivantes et fossiles par le grand allongement de la main et de l'avant-bras, et par la direction du bord supérieur de ces deux articles qui se replie en dedans plus que chez aucune autre Callianasse. La conleur de ces différentes pièces est ordinairement d'un vert brun foncé; elles sont plus ou moins empàtées dans une espèce de grès verdâtre très dur avec grains verts; cependant il n'est pas rare d'en rencontrer des articles parfaitement conservés.

# CALLIANASSA MICHELOTTI, Nob.

Pl. 14, fig. 3 et 3A.

Cette Callianasse, qui provient de la belle collection de M. Michelotti (de Turin), se trouve assez fréquemment dans les couches miocènes de la colline de la Superga. Le test en est presque toujours bien conservé, et sa couleur est ordinairement d'un gris verdâtre. Jusqu'à présent, je n'ai eu à ma disposition que des mains privées de pouce.

Cet article est assez allongé pour sa largeur. La face externe est très légèrement hombée (1); la face interne est aplatie (2). Les bords supérieur et inférieur sont tranchants, surtout ce dernier, qui forme à la main une sorte de bordure lamelleuse; il est garni d'une ligne de poils. Le bord supérieur ne porte pas de trace de trous. L'index est presque droit, et présente vers sa partie moyenne une dent constituée par la jonction de deux crêtes: l'une qui forme son bord externe, l'autre qui part de la face interne de

<sup>(1)</sup> Voy. 44. fig. 3.

<sup>(2)</sup> Vov. 44, fig. 3<sup>4</sup>.

la main, et forme son bord interne. L'index se termine ensuite en pointe. Il présente en dehors deux crètes qui se prolongent un peu sur la main; on voit dans le sillon qu'elles laissent entre elles un petit tubercule percé à son centre d'un tron; puis audessus, dans l'intervalle qui existe entre la base de ce doigt et la cavité articulaire du pouce, on remarque aussi deux autres petits tubercules, l'un plus élevé et plus en avant que l'autre. Tous deux sont percés d'un petit trou; cette disposition se retrouve sur toutes les mains de cette espèce. A la face interne du poignet, dans ce même espace, au-dessus de la base de l'index, on voit encore un ou deux petits tubercules qui servaient aussi de base à des poils.

La main se termine en arrière par un bord articulaire complétement droit.

Cette espèce se distingue au premier coup d'œil de toutes celles que nous venons d'examiner par les crètes qui ornent la face externe de l'index, et par les trois petits tubercules que l'on voit au-dessus de la base de ce doigt. La *C. orientalis*, qui d'ailleurs ne présente aucune analogie de forme avec la *C. Michelotti*, offre sur la face supérieure de l'index une disposition analogue, c'està-dire que cette face est légèrement excavée et limitée par deux bords saillants.

Aucune espèce vivante ne présente ces caractères.

# CALLIANASSA SISMONDAI, Nob.

Voy. pl. 44, fig. 4.

Cette espèce, qui, de même que la précédente, se rencontre dans les couches miocènes de la colline de Turin, n'est connue jusqu'ici que par la main. M. É. Sismonda (4) l'avait figurée, et la regardait comme appartenant au genre Grapse. Cependant ces Brachyures ont une main très trapue, très arrondie, et où les bords inférieur et supérieur sont extrêmement peu marqués. Enfin ce dernier, à cause de l'obliquité de l'articulation, est beaucoup plus court que l'inférieur.

(1) Descrizione dei Pesci e dei Crostacei fossili nel Piemonte. Torino, 4846, p. 69, pl. 3, fig. 7.

La main de cette Callianasse est au contraire quadrilatère ; la face externe est légèrement convexe, la face interne presque plate. Ces faces sont lisses, si ce n'est en dehors, au-dessus de la base de Lindex, où l'on remarque une agglomération de petits inbercules. Les bords supérieur et inférieur sont tranchants; ce dernier est finement crénelé, et porte la trace de poils. L'index est long, grèle, garni en dehors de nombreux petits tubercules qui se contimient avec ceux de la main; le bord supérieur est légérement dentelé. Au-dessus de la base de l'index, on voit une échancrure qui n'est pas assez marquée dans la figure qu'en a donnée M. Sismonda. Le pouce est fort et garni sur son bord supérieur de ponctuations nombreuses, surtout près de l'articulation; sur ses faces extérieure et intérieure on en voit encore quelques-unes. Il présente près de sa base une petite dent, puis seulement des denticulations. Sa pointe, qui est fort aiguë, se recourbe légèrement en dedans, comme chez la petite pince de la C. Heberti.

L'ensemble des caractères que je viens d'énumérer indique évidenment que c'est au genre Callianasse que doit se rapporter cette pince, mais on ne peut l'identitier à aneune des espèces vivantes ou fossiles que nous connaissions. La C. Michelotti, qui présente avec elle le plus d'analogie, s'en distingue par les crètes qui ornent la face externe de son index, par les trois tubercules qui se trouvent à la base de ce doigt, etc.

Notre espèce fossile est de toutes celles commes la scule dont le pouce présente des ornements, et où l'on trouve à la base de l'index un groupe de tubercules se continuant sur ce doigt. Chez la C. Desmarestiana, qui s'éloigne complétement de notre espèce fossile par sa forme générale, on voit aussi des tubercules à la base du doigt immobile, mais ils ne se continuent pas sur cet organe. Je donnerai à cette Callianasse le nem de M. É. Sismonda, qui le premier a signalé son existence.

Indépendamment de ces différentes espèces de Callianasses, toutes parfaitement déterminables, la collection du Muséum d'histoire naturelle de Paris en possède encore quelques-unes trop mal caractérisées pour que l'on puisse les donner comme types de nouvelles divisions spécifiques.

Ainsi, parmi les fossiles que M. Lelèvre a rapportés d'Egypte, se trouvent des mains incomplètes qui appartiennent évidenment au genre Callianasse, et, parmi les espèces que j'ai passées en revue, c'est de la C. Desmarestiana qu'elles se rapprochent le plus. Mais leur état de conservation laisse trop à désirer, pour que l'on puisse établir une comparaison rigonreuse de ces deux espèces.

Enfin je signalerai des mains de Callianasse recueillies dans le golfe Persique, à l'île Kharee, près Busheer, par M. Leclancher, pendant le voyage de la Favorite. Ces mains, d'une taille considérable, présentent une certaine analogie avec celles de la C. orientalis, mais elles en différent cependant par quelques caractères importants. Les pièces que j'ai enes à ma disposition ne m'ont pas permis jusqu'ici de la caractériser comme espèce particulière, et n'ayant cependant pu l'identifier avec ancune autre, je l'ai cataloguée, dans la collection du Muséum sous le nom de C. persica.

Je crois aussi que les mains dont M. Quenstedt signale l'existence dans le terrain jurassique de Sonabe (1), et qu'il rapporte au genre *Pagurus* sons le nom de *P. suprajurensis*, doivent appartenir au genre *Callianassa*; mais je ne les connais que d'après les figures de M. Quenstedt, et elles sont trop imparfaites pour qu'il me soit possible de rien avancer avec certitude (2).

J'ai réuni dans le tableau suivant quelques-uns des caractères qui peuvent d'une manière empirique faciliter la détermination des principales espèces de Callianasses dont il vient d'être question.

<sup>(1)</sup> Voy. Quenstedt. Handbuch der Petrefaktenkunde, 1831, pl. 20, fig. 8 et 9, et ci-après, pl. 45, fig. 5 et 5a.

<sup>(2)</sup> Au moment de mettre ce travail sous presse, j'apprends de M. Étallon qu'il a trouvé ce fossile à Porentruy, dans les couches du terrain kimmeridgien moyen, et qu'il le considère aussi comme appartenant au genre Callianasse. Dans un mémoire qu'il compte publier prochainement sur les Crustaces fossiles du Jura, ce paléontologiste fera connaître aussi une nouvelle espèce du même genre, appartenant au lias supérieur des Nans (Jura), et désignée sous le nom de Callianass i Bonjouri. Ces observations modifient les conclusions que j'avais tirées des faits connus jusqu'à ce jour relativement à la distribution géologique du genre Callianasse, dont l'antiquité, comme on le voit, est beaucoup plus grande qu'on ne le croyait.

| 314 | tyla.                        |                                                           | A                                                  | ALPHONSI                                                      | s MII                                | NE EU                                                                                           | WAR                                                                                                                                         | DS                                                                                         | inna.                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | тастодас                     | antiqua.                                                  | orientalıs                                         | Heberti.                                                      | prisca.                              | сепотані                                                                                        | Archiaci.                                                                                                                                   | Fanjasi.                                                                                   | Desmares                                                        | Sismonda                                                       | Wichelotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                              | ngle inférieur et antérieur de l'avant-bras arrondi       | / Index présentant un bord tranchant bica-<br>réné |                                                               | Main longue; bras   Hisse C. prised. | Mains et avant-bras longs et étroits: bord supérienr de ces deux articles se repliant en dedans | d'après une ligne oblique. / Main et avant-bras robustes; bord supé-<br>rieur de ces deux articles pres <sub>a</sub> ne droit. C. Archiaci. | inbereules disposés irrégulièrement sur la main ; index portant une dent aiguë C. Fanyasi. | Limités au-dessus de la base de l'index;<br>Vaille considérable | -                                                              | A Michael Commission of the Michael Commissi |
|     |                              | crieur de l'avant-bras arroi<br>/ Articulation de la main |                                                    | avec l'avant-bras<br>so faisant d'après une ligne-<br>droite. |                                      | Articulation de la main<br>aveclavant-brasse faisant                                            | ' d'après une ligne oblique                                                                                                                 | irrégulièrement sur la main                                                                |                                                                 | t opercutes groupes ( En assez grand nombre, près de la base ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                              | Angle inférieur et an                                     |                                                    | Angle inférieur                                               | antérieur de l'avant-<br>bras aigu,  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | , Tubercules disposés i                                                                    |                                                                 | _                                                              | ti the transfer of the transfe |
|     | Pouce plus long que l'indox. |                                                           |                                                    | / Avant-bras et mains lisses.                                 |                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                            | Avant-bras                                                      | ou main gar-<br>nie de<br>tuberenles.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Pouce plus                   |                                                           |                                                    |                                                               |                                      | Pouce<br>et index                                                                               | ėgaux.                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## \$ II.

#### GENRE AXIA.

Leach, Malacostracea Podophthalmata Britannia, 1815.

Le genre Axie se rapproche beaucoup du genre Callianasse 11,; cependant la carapace se termine par un petit rostre élargi, qui rappelle un peu ce qui existe chez les Gébies. La région stomacale est grande, et occupe près de la moitié de la carapace. L'abdomen, pédonculé à sa base, est terminé par une nageoire complète et bien développée. Les pattes de la première paire sont didactyles.

La main ressemble complétement à celle de quelques Callianasses, de façon qu'à l'aide de cet organe isolé, il ne serait pas possible de décider auquel de ces deux genres on devrait la rapporter. Mais chez les Axies, l'avant-bras est très petit; c'est un véritable genou, tandis que chez les Callianasses il égale presque la main. Chez les Axies, il n'offre pas de pièce complémentaire, non plus que le bras, qui ressemble par sa forme à celui des Callianasses. Le trochanter est extrêmement court, et ne sert qu'à rattacher le bras à l'épanle. Les doigts de la petite main sont comparativement beaucoup plus gros et plus grands que ceux de la grosse main (2).

Jusqu'à présent ce genre n'a pas été trouvé à l'état fossile. Robineau-Desvoidy avait signalé une main incomplète comme devant s'y rapporter, et l'avait désignée sons le nom d'Axia cylindrica; mais elle se distingue de celles des Gébies par sa forme beaucoup plus courte, plus renflée, l'absence de bords crénelés, etc.; d'ailleurs la figure qu'il en donne est complétement indéterminable (3).

- (1) Voy. Règne animal, Crustacés, pl. 48, fig. 2, 24, etc.
- (2) Voy. pl. 16, fig. 5, 5<sup>A</sup> et 5<sub>B</sub>.
- (3) Voy. Robineau-Desvoidy, Mémoire sur les Crustacés du terroin néocomien de Saint-Sauzeur en Puisaye (Yonne) (Annales de la Société entomologique, 2° série, t. VII, p. 136, pl. 3, fig. 21, et ci-après, pl. 43, fig. 9).

# § 111.

## GENBE THALASSINE.

Syn.: Cancer, Herbst, Versuch einer Naturgeschichte der Krabben und Krebst Thalassina, Latreille, Genera Crustaceorum et Insectorum, t. I. p. 51 (1806).

Le genre Thalassine, représenté dans nos mers actuelles par deux espèces (1), se distingue des autres Crustacés de la même famille par un certain nombre de caractères bien trauchés. La carapace, courte, comprinée latéralement et très étroite, se termine en avant par un petit prolongement en forme de rostre, légèrement lamelleux en dessus, et dont les bords garnis de fines deutelures se prolongent par une petite crête sur la partie antérieure de la région stomacale 2. Cette dernière est petite. La région cardiaque est extrèmement étroite et va en s'amincissant vers la base de l'abdomen. Les régions branchiales sont bien développées, surtout en hauteur; elles sont remarquables par l'existence de petites dents, quelquefois très aigués, disposées de chaque côté : les unes, en avant, sur le prolongement du sillon stomaco-branchial ; les autres, en arrière, sur les côtés du lobe cardiaque postérieur.

L'abdomen, grêle et subeylindrique, forme à lui seul plus des deux tiers de la longueur totale du corps. Le premier segment est beaucoup plus étroit que les suivants ; il est aplati latéralement, tandis que les autres au contraire sont considérablement élargis. Les lames latérales de la nageoire caudale, au lieu d'être bien développées comme chez les autres auimaux de cette famille, sont réduites à de petits prolongements filiformes.

Les pattes antérieures sont robustes et un peu inégales entre

<sup>(1) 1°</sup> La Thalassina scorpionoides, Latreille (voy. Milne Edwards, Historic naturelle des Crustacés, t. II, p. 316; et Atlas du Règne animal, Crustacés, pl. 48, fig. 1.— 2° La Thalassina gracilis, Dana (Crustacea, t. I. p. 514, pl. 32, fig. 5).

<sup>(2)</sup> Voy. Règne animal, Crustacés, pl. 41, fig. 1. etc.

elles (1). La droite est généralement la plus grosse, mais ce n'est pas une règle absolue. Le pouce preud un accroissement considérable, tandis que l'index reste court et presque rudimentaire, ce qui donne à la main un aspect submonodactyle. Le pouce ne présente qu'une seule dent, disposée de façon à pouvoir rencontrer l'extrémité de l'index. Mais la pince ainsi formée n'agit pas en manière de ciseaux par un mouvement de haut en bas; le ponce se plie obliquement en dedans et en bas, de façon à se rapprocher un peu de la face interne du poignet. Dans ce mouvement, son tubercule dentiforme rencontre l'extrémité de l'index; mais la préhension ne peut ainsi s'effectuer que d'une manière très imparfaite, et ces pattes servent plutôt de crochets à l'animal. L'avantbras est très court, ... n'offre rien de remarquable. Le bras, robuste et long, présente à sa partie interne les traces de la soudure de la pièce complémentaire, qui, chez les Callianasses, est tout à fait indépendante.

Le trochanter est robuste, court, et présente aussi la trace de la soudure de la pièce interne.

Le membre antérieur des Thabassiniens ne peut être confondu avec celui d'aucun Crustacé; la main, si elle est isolée, pomrait être prise pour une main de Gébie, mais les différences qui séparent ces deux espèces sont trop légères pour que cette errenr ait une grande importance.

Les pattes de la seconde paire sont élargies , le pénultième article surtout est très développé en forme de palette ; elles sont terminées par un doigt pointu, et ne sont pas chélifères. Les autres pattes sont toutes construites sur le même plan ; elles sont seulement beaucoup moins fortes.

Les Thalassines sont des animaux dont le squelette tégumentaire présente assez de résistance; les pattes antérieures surtout sont d'une grande solidité. J'ai done insisté principalement sur la forme de ces organes, laissant de côté ce qui se rapportait aux yeux, aux autennes, aux pièces de la bouche, qui peuvent fournir de bons caractères zoologiques, mais dont on est obligé de faire

<sup>(1)</sup> Voy. pt. 16, fig. 6 et 64.

abstraction dans l'étude des fossiles. Le corps et les pattes de ces animaux sont hérissés de poils nombreux, qui, après leur chute, laissent comme traces de leur existence de petits trous ronds parfaitement visibles.

Le genre Thalassine est jusqu'à présent très mal représenté à l'état fossile.

# THALASSINA EMERYI, Th. Bell.

1Pl. 15, fig. 1A, 18.

M. Thomas Bell rapporte au genre Thalassine un Crustacé fossile trouvé en Australie par le lieutenant Émery, et appartenant à M. Maeleay (1). Cette Thalassine paraît se rapprocher beaucoup de la Thalassina scorpionoides des mers actuelles, mais devoir former une nouvelle espèce, à laquelle M. Bell donna d'abord le nom de T. antiqua, pour y substituer ensuite celui de T. Emeryi.

N'ayant jamais eu ce fossile entre les mains , je reproduirai ici la description qu'en a donnée l'éminent zoologiste anglais :

« La Thalassina Emeryi fossile, que je me propose de décrire après celui qui l'a déconverte, a les còtés de la carapace assez bien conservés; la partie dorsale est complétement perdue. Les quatre premiers articles de la première et de la seconde paire de pattes sont en assez bon état; de la troisième et de la quatrième paire, il ne reste que les articles basilaires, et la cinquième paire est détruite. Tout l'abdomen est dans un état parfait de conservation, à l'exception du troisième segment. Cet organe est brusquement replié sur lui-même, et l'article terminal se trouve derrière le thorax, entre la troisième et la quatrième paire de pattes. Le rostre est aussi très complet; il est séparé de la carapace, et il est placé verticalement entre les pattes antérieures (2). Il se prolonge en une dent cannelée et triangulaire, et de chaque côté, à pen de distance, se trouve un petit tubercule proéminent. Les lignes saillantes qui circonscrivent le rostre se continuent en

<sup>(1)</sup> Voy. Ann. and Magaz. of Natural History, 1844, vol. XIV, p. 435.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 15, fig. 4.

arrière à une petite distance, ainsi que la cannelure médiane, qui est assez profonde. Une seconde ligne saillante se prolonge aussi de chaque côté en arrière des petits tubercules on dentienles.

» La similitude entre cette espèce et l'espèce actuelle est si grande, en tant que l'état du fossile permet la comparaison, qu'il est difficile de constater quels en sont les véritables caractères distinctifs. Pourtant elles diffèrent dans les proportions des pièces épimériennes ou latérales des segments abdominaux, qui sont moins développées chez le fossile que chez l'espèce actuelle, et dans la forme du segment terminal ou lobe médian de la queue, dont la longueur est à la largeur comme 8 : 6 chez le fossile, et comme 11 : 6 chez l'espèce actuelle. Les côtés de la carapace sont chez le premier plus uniformément couverts de petits points saillants, qui, chez l'autre espèce, rendent la surface complétement rugueuse. Ce spécimen offre d'autant plus d'intérêt qu'il est le premier Crustacé fossile qui ait encore été trouvé à la Nouvelle-Hollande. »

Parmi les Crustacés des couches néocomiennes du département de l'Yonne, Robineau-Desvoidy (1) avait décrit une Thalassine sous le nom de Thalassina grandidactylus; il figura même 2 ce qu'il appelle la main de cette espèce. Je me suis longtemps demandé à quoi pouvait se rapporter ce fragment. Enfin le Musée de la ville d'Auxerre ayant bien voulu mettre à ma disposition les pièces qui avaient servi de base au travail de Robineau-Desvoidy, j'y ai retrouvé l'échantillon figuré, et j'ai reconnu, comme îl est facile de s'en assurer, que ce qui avait été donné comme une main de Thalassine n'était que l'article basilaire avec une partie de la tige de l'autenne externe d'un Astacien. Robineau-Desvoidy avait pris le tronçon de la tige de cette antenne pour le pouce, et l'article basilaire pour la main, dont l'index aurait été brisé. Il était cependant facile de s'assurer, à la simple inspection de la pièce, que ce qu'il appelait le pouce n'aurait pas pu se plier, et par conséquent

Voy. Ann. de la Société entomologique, 2° série, t. VII, 28 févr. 4849, p. 135

<sup>(2)</sup> Loc. cit., pl. 5, fig. 16, et ci-après, pl. 15, fig. 8 et 8.

faire l'office de pince. Ce n'est malheureusement pas la seule erreur de ce genre qui existe dans le mémoire de Robineau-Desvoidy: j'anrai dans le cours de cet ouvrage à en signaler un grand nombre.

# § IV.

## GENRE GEBIA.

Syn : CANCER, Montagu.

Gebia, Leach, op. cit. Edinburgh (Encyclop., 1814, t. VII).

Le genre Gébie, plus nombreux en espèces vivantes que le précédent, s'y rattache par quelques particularités, tandis qu'il s'en éloigne par un certain nombre de caractères assez importants pour constituer un genre.

La carapace, assez courte et comprimée, se termine par un petit rostre aplati (1); ses bords dentelés se prolongent sur la région stomacale; cette dernière est pen considérable, et très étroite en avant. La région cardiaque est peu distincte; les régions branchiales ne présentent pas de dentelures comme chez les Thalassines.

L'abdomen, très long, est attaché au thorax par un premier article grêle et allongé; les autres sont plats et larges. Enfin cette région se termine par une nageoire bien constituée, et dont les deux paires de lames latérales sont larges et carrées, au lien d'être styliformes comme chez les Thalassines.

Les pattes de la première paire, presque semblables entre elles, diffèrent peu de celles du genre précédent, c'est-à-dire que la main n'est qu'imparfaitement didactyle. Le pouce est très long et grèle, quelquefois garni d'une dent. L'index est rudimentaire, et n'est pour ainsi dire formé que par le prolongement de l'angle antérieur et inférieur du poignet (2).

L'avant-bras est très court ; le bras, très long et un peu courbé suivant sa longueur, ne présente à sa partie interne aucune trace de pièce complémentaire, comme il en existe toujours chez les

٦

<sup>(1)</sup> Voy. Règne animal, Crustacés, pl. 49, fig. 1, etc.

<sup>(2)</sup> Voy. pl. 16, fig. 4 et 44.

Callianasses. Le trochanter est très peu développé, ce qui éloigne encore les Gébies du genre Callianasse. La main seule ne peut se distinguer de celle des Thalassines; mais si elle est articulée avec le reste de la patte, elle se reconnaît par la longueur du bras et par sa courbure particulière.

Jusqu'ici les Gébies n'ont été signalées à l'état fossile qu'en très petit nombre, et, comme nous allons le voir, il est probable que ce que l'on a donné comme tel doit être rapporté à d'autres groupes.

M. Herman de Meyer range à côté des Gébies, mais avec donte, un Crustacé du grès bigarré de Soulz-les-Baius, qui n'est comm que par une empreinte assez vague (1).

La carapace de ce petit Macroure est beauconp trop développée pour appartenir à un Thalassinien; à elle seule, elle occupe an moins la moitié de la longueur du corps, et l'abdomen ne paraît pas pédonculé. Mais n'ayant paseu d'échantillous de ce fossile entre les mains, je ne puis décider à quel genre on doit le rapporter de préférence, et à en juger par la figure que M. H. Meyer en a donnée, il me paraît impossible de le déterminer génériquement avec certitude; je sus même disposé à croire que c'est un très jeune individu, dont les traits caractéristiques ne sont pas encore bien développés.

Robineau-Desvoidy décrit trois espèces de Gébies des terrains néocomiens de l'Yonne : la G. Munsteri, la G. digitata et la G. Meyeri. De ces trois espèces, les deux dernières sont établies sur des fragments brisés, et qui ne permettent de les rapporter à aucun genre, quel qu'il soit, comme on peut s'en convainere en examinant les figures qu'il en a données, et que j'ai reproduites (2). La première, ou G. Munsteri, qui n'est comme que par la main, diffère du genre Gébie par des caractères bien tranchés (3). Les faces de la main sont bombées, ce qui donne à cet organe une

<sup>(1)</sup> Paleontograph., t. IV, pl. 10, fig. 9.—Museum Senckenbergianum, 1834, t. I, p. 294. — Neue Gattung foss. Krebse, p. 25, et ci-après, pl. 15, fig. 6.

<sup>(2)</sup> Voy. Ann. de la Société entomolog., 2° série, t. VII, p. 136, fig. 18 et 19, et ci-après, pl. 43, fig. 10 et 11.

<sup>(3)</sup> Voy. pl. 15, fig. 7, 74, 78.

forme renflée. Chez les Gébies, la main est au contraire comprimée latéralement. Les bords, au lieu d'être tranchants et finement denticulés, sont lisses et arrondis. Le pouce, très grêle et très court, présente un petit renflement sur son bord supérieur, il s'applique exactement contre la face antérieure de la main, et c'est à peine su son extrémité vient toucher à l'index; au contraire, chez les Gébies, le pouce, très long et toujours lisse en dessus, se plie obliquement en dedans, et dépasse toujours au moins de la moitié de sa longueur le doigt immobile. Par conséquent, ce serait plutôt à une Salicoque, voisine des Crangons, que l'on devrait rapporter cette main.

On voit donc que de ces trois espèces nominales de Gébies, il n'en est aucune qui paisse être conservée comme membre du groupe dont l'étude nous occupe ici.

# EXPLICATION DES FIGURES.

## PLANCHE 1.

- Fig. 1. Scylla serrata (vivante), grandeur naturelle. d'après un individur femelle de moyenne taille, provenant de Port-Natal. f, front ; s, bord sour-cilier ; s', angle sus-orbitaire interne ; s'', angle orbitaire externe ; s''', angle sous-orbitaire ; g, région gastrique ; g', lobe urogastrique ; g'', ligne épigastrique ; b, région branchiale ; b', ligne épibranchiale ; b, région hépatique . b, région cardiaque ; b', lobe cardiaque postérieur ; b', épaule ou hanche ; b', trochanter ; b', cuisse ou bras ; b', avant-bras ou jambe ; b', pied ou main : b', doigt.
- Fig. 4<sup>a</sup>. Région faciale du même, grossie. f, front: a, antenne externe. a', prolongement externe de l'article basilaire de cette antenne: a'', sa tigelle mobile; m, tubercule auditif; i, antenne interne; i', cloison interantennulaire; n, épistome; o. endostome: o', crête endostomienne; o'', bord latéral du cadre buccal; s, bord sourcilier; s' angle sus-orbitaire interne; s'' angle orbitaire externe; s''', angle sous-orbitaire: s', lobule interne de cet angle: q, orbite: r, œil.
- Fig. 1<sup>B</sup>. Main d'un autre individu, grandeur naturelle, vue par sa face externe.
   p', poignet; p, index: d, pouce; j, avant-bras.
- Fig. 4c. Plastron sternal et abdomen d'une femelle adulte. u, sternum,  $u^4$ , sternite du premier anneau ;  $u^2$ , sternite du deuxième anneau ;  $u^3$ , sternite du troisième anneau ;  $u^4$ , sternite du quatrième anneau ;  $u^5$ , sternite du sixième anneau ;  $u^5$ , épisteruites ; x, abdomen.
- Fig. 4b. Plastron sternal et abdomen d'une jeune femelle.
- Fig. 4<sup>E</sup>. Abdomen d'un mâle.  $x^7$ , septieme et dernier anneau de l'abdomen;  $x^6$ , sixième anneau;  $x^7$ , antépénultième ou cinquième anneau soudé aux deux précédents;  $x^2$ , second anneau.
- Fig. 1<sup>F</sup>. Pied-mâchoire externe.—e, article basilaire correspondant a la hanche;
  t, deuxième article de la branche interne;
  r, troisième article de cette branche;
  d, tigelle mobile;
  z, branche externe.
- Fig. 2. Main d'une Scylla serrata fossile, provenant des alluvions modernes des îles Philippines, grandeur naturelle.
- Fig. 24. Sternum et abdomen d'un mâle.
- Fig. 2<sup>B</sup>. Pied-mâchoire externe du même.

# PLANCHE 2.

- † ig 1 Sexua serrara fossile, individu légérement écrasé, dont les bords sont émous-és et dont le front est brisé : cet é hantillon a été figuré en dessons pac Desmarest, pl. VI, fig. 2.
- 1 1g 1 1 Individu de la même espece dont la forme générale est bien conservee, quoque le front soit brisé, les dents des hords latéro-antérieurs de la carapace sont pour la plupart en hon état de conservation.
- Fig. 1<sup>B</sup>. Face ventrale d'une jenne femelle dont l'ab-lomen n'est qu'imparfaitement développé, et ressemble par sa forme a celui de l'individu vivant, représenté pl. 1, fig. 1<sup>D</sup>. La face dorsale de ce même individu a été figurée par Desmarest, pl. VI, fig. 1
- Fig. 16. Région antennaire et épistome du même, grossis, le front est brisé et bien que les antennes externes aient disparu, on aperçoit l'empreinte laissée par leur article basilaire. Les lettres de renvoi sont les mêmes que dans la pl. 1, eg. 1<sup>8</sup>.
- Fig. 4<sup>D</sup>. Sternum et abdomen d'une femelle adulte, cette dernière partie présente la même forme élargie que chez l'individu vivant représenté pl. 1, tig. 1<sup>C</sup>.
- Fig.  $1^{\rm g}$ . Portion antérieure du plastron sternal d'un autre individu, montrant les deux premiers segments.
- Fig. 4F. Portion du test, grossie, montrant les granulations à découvert, d'après un individu fossile.
- Fig. 1<sup>6</sup>. Portion du test, grossie, sur laquelle un vernis calcaire a été déposé par la fossilisation, et modifie la forme des granulations

# PLANCHE 3.

- Fig. 1. Neptunus granchatus des mannes subapennines de Sassari en Sardaigne. Fragment de la carapace vu en dessus. (Le contour au trait représente exactement la forme de l'animal, car il a été fait d'après un très bel individu de cette espèce, que je n'ai eu qu'apres l'exécution de cette planche.) Les lettres de renvoi sont les mêmes que dans les planches précédentes.
- ${
  m Fig.}$  13. Le même, vu en dessous ; y, crête pectorale du plastron sternal
- Fig. 18. Main de la même espèce, vue en dedans.
- Fig. tc. La même, vue en dehors.
- Fig. 2. Achelous orrusus, des couches nummulitiques de Salcedo (Vicentin), vu par sa face supérieure.
- Fig. 3. SCYLLA MICHELINI des falunières de l'Anjou; pince vue en dehors.
- Fig. 34. La même, vue par sa face interne.
- Fig. 4. Portunites incerta de l'argile de l'île Sheppey; face ventrale et pinces. Cette dernière figure est empruntée au mémoire de M. Th. Bell, pl. 111, fig. 3.

#### PLANGHE 4.

- Fig. 1. Numerous Mosspiniersis mâle, du terrain miocene des environs de Montpelher; carapace Les lettres de renvoi sont les mêmes que pour la pl. 1.
- Fig. 14. Face ventrale du même, montrant l'abdomen et le plustron sternal qui porte sur son deuxieme anneau une crète pectorale tres forte (y).
- Fig. 48, Individu de la même espèce dont la carapace est détachée et vue en dessus, tandis que le plastron sternal et les pattes sont vus en dessous ; l'abdomen man que.

#### PLANCHE 5.

- Fig. 1. Neprusus Mosspellessis, carapace vue en dessus. Les lettres de renvoi sont les mêmes que pour la pl. 1.
- Fig. 14. Eace ventrale du même. y, crête pectorale.
- Fig. 4<sup>n</sup>. Nepreucs Monspellensis, carapace vue en dessus; le front et les bords latéro-antérieurs sont brisés.
- Fig. 4°. Face ventrale du même. y, crête pectorale
- Fig. 1b. Main d'un individu de la même espèce,
- Fig. 2. Nerrunus Larteti mâle, du terrain nummulitique du Vicentin, montrant la face supérieure de la carapaco. b'', cornes latérales.
- Fig. 24. Le même, vu en dessous.
- Fig. 28. Portion du test grossi.
- Fig. 3. Nerrones incerres, individu écrasé sur une plaque calcaire et provenant des couches nummulitiques de Salcedo dans le Vicentin.
- Fig. 4. Goviosoma antiqua, vii en dessus, provenant de la même localité que l'espèce précédente.
- Fig. 5. Podophtualmus Defrancei, vu en dessus.
- Fig. 54. Le même, vu en dessous.
- Fig. 38, Le même, vu de face. (Ces trois dermeres figures sont copiées sur celles de Desmarest.)

### PLANCHE 6.

- Fig. 1. Neprunes Vicentines mâle du terrain nummulitique du Vicentin, vu en dessus. Les lettres de renvoi de cette planche sont les mêmes que pour la pl. 1.
- Fig. 11. Le même, vu en dessous.
- Fig. 1<sup>B</sup>. Région faciale, grossie, du même individu ; les antennes n'étaient plus en place.

- Fig. 2. Neptunus arcuatus, provenant du terrain nummulitique de Salcedo dans le Vicentin.
- Fig. 2<sup>A</sup>. Contour du front du mêmé individu.
- Fig. 2<sup>B</sup>. Dents des bords latéro-antérieurs, grossies.
- Fig. 3. Reussia Buchi, de la craie de Bohême, vue en dessus.
- Fig. 34. La même, montrant la disposition des régions.

### PLANCHE 7.

- Fig. 1. Enoploxores armates des couches nummuliques de Salcedo, vu en dessus.
- Fig. 14. Dents de la corne latérale, grossies.
- Fig. 2. Neptunus granulatus de Sardaigne, individu femelle, vu en dessus: b', lobules internes des régions branchiales; les autres lettres sont les mêmes que pour la pl. 1.
- Fig. 2<sup>A</sup>. Le même individu, vu en dessous ; y, crête pectorale.
- Fig. 25. Portion du test, grossie.

# PLANCHE S.

- Fig. 1. Carcinus peruvianus de l'Amérique du Sud, individu mâle, vu en dessus.
- Fig. 1<sup>a</sup>. Face ventrale du même.
- Fig. 4<sup>B</sup>. Front et orbite du même.
- Fig. 1c. Portion du test, grossie.

Les lettres de renvoi sont les mêmes que pour la pl. 4.

# PLANCHE 9.

- Fig. 1. Psammocarcinus Hericarti des sables de Beauchamp, individu reconstitué à l'aide de fragments épars trouvés dans une sablonnière au Gué-à-Tresmes. Les parties manquantes sont représentées par des lignes ponctuées.
- Fig. 14. Face ventrale du même, grossie et montrant le plastron sternal (u), les pièces branchiostégiques (w), l'endostome (o) et l'épistome (n). On aperçoit sur le plastron sternal la suture médiane qui en occupe les deux derniers segments, les autres lettres sont les mêmes que pour la pl. 4.
- Fig. 4<sup>B</sup>. Épistome et endostome, grossis.
- Fig. 1c. Plastron sternal d'un mâle, grossi.
- Fig. 1<sup>D</sup>. Mandibule, vue par sa l'ace externe et très grossie.
- Fig. 1<sup>E</sup>. La même, vue par sa face interne.
- Fig. 2. Portunites incerta, de l'argile de l'île de Sheppey, vu en dessus; g, lobe latéro-antérieur; g', lobe urogastrique confondu en avant avec le lobe mésogastrique.

- Fig. 21. Un autre individu de la même espece, vu en dessus.
- Fig. 2<sup>n</sup>. Portion du bord latéro-antérieur de la carapace, vue en dessous et grossie, pour montrer la différence qui existe entre la deuxième dent et les suivantes.
- Fig. 2º. Un autre individu mâle de la même espèce, vu en dessons
- Fig. 20. Un autre individu femelle, vu en dessous et montrant le plastron sternal. L'abdomen a disparu.

Les figures |2| et  $2^{0}$  sont empruntées au mémoire de M. Th. Bell, pl. 3, fig. 1 et |5|.

#### PLANCHE 10.

- Fig. 1. Psammocarcinus Hericarii des sables de Beauchamp, grandeur naturelle.
- Fig. 1<sup>a</sup>. Carapace grossie. f, front . s. bord sourcilier; s', angle sus orbitaire interne; s'', angle orbitaire externe; s''', angle sous-orbitaire; g lobes latéro-antérieurs de la région gastrique; g', lobe mésogastrique confondu en arrière avec le lobe urogastrique; h, région hépatique; h, portion antérieure des régions branchiales; h, lobe postérieur des nêmes régions; h', cornes latérales; h, lobe antérieur de la région cardiaque; h', lobe postérieur de la région cardiaque.
- Fig. 1<sup>B</sup>. La même carapace, vue en dessous.
- Fig. 16. La même, vue de face pour montrer la disposition des orbites et du front.
- Fig. 1b. Main et avant-bras, grossis.
- Fig. 4<sup>E</sup>. Bras, vu en dehors, grossi.
- Fig. 1<sup>F</sup>. Bras, vu en dessus, la piece complémentaire manque ici comme d'ordinaire.
- Fig. 16. Cuisse de l'une des pattes marcheuses, grossie.
- Fig. 14 Cuisse d'une autre patte grossie.
- Fig. 11. Cuisse de la patte postérieure nageuse, grossie.
- Fig. 1<sup>k</sup>. Pied ou pénultième article de cette même patte, grossi.

### EXPLICATION DES FIGURES.

## PLANCHE 41.

- Fig. 1. Callianassa Heberti, des sables de Beauchamp, reconstituée d'après sa forme probable. Les parties au trait n'ont jamais été trouvées.
- Fig. 1<sup>B</sup>. Patte de la première paire vue par sa face externe et considérablement grossie. t, trochanter; c, bras; j, avant-bras; p', poignet; p'', index; d, pouce.
- Fig. 4c. La même patte, vue par la face interne. t, trochanter; t, pièce complémentaire du trochanter; c, bras; c', pièce complémentaire du bras; j, avant-bras; p', poignet; p'', index; d, pouce.
- Fig. 4<sup>D</sup>. Patte de la première paire, vue par sa face externe et de grandeur naturelle.
- Fig. 4<sup>E</sup>. Bras grossi, vu par sa face interne et dépourvu de pièce complémentaire, tel qu'il se rencontre le plus souvent dans les sables de Beauchamp.
- Fig. 1F. Pièce complémentaire isolée, appartenant au même bras.
- Fig. 16. Trochanter grossi, vu par sa face interne et dépourvu de pièce complémentaire.
- Fig. 4k. Pièce complémentaire du même trochanter.
- Fig. 2. Patte de la première paire de la Callianassa subterranea, vue par sa face externe et très grossie, pour montrer l'analogie qui existe entre cette espèce vivante et la C. Heberti, t, trochanter; c, bras; j, avant-bras; p', peignet; p'', index; d, pouce.
- Fig. 24. La même patte, vue par sa face interne. t, trochanter; t', pièce complémentaire du trochanter; c, bras; c', pièce complémentaire du bras, j, avant-bras; j', pièce complémentaire de l'avant-bras; p', poignet; p'', index; d, pouce.

## PLANCHE 12.

- Fig. 4<sup>a</sup>. Petite main? de la paire de pattes antérieures de la Catlianassa Heberti (très grossie).
- Fig. 1<sup>B</sup>. Pouce de la même main.
- Fig. 4c. Pouce do la grosse main.
- Fig. 1D. Main jeune et ne présentant pas encore tous ses caractères.
- Fig. 4<sup>E</sup>. Main privée de pouce, vue par sa face interne.
- Fig. 4F. Main montrant les détails de la cavité articulaire du pouce.
- Fig. 46. Main vue par sa face postérieure, montrant la courbure du bord inférieur.

- Fig. 2. Patte antérieure de la Callianassa macrodactyla des sables de Beauchamp, vue par sa face externe et de grandeur naturelle.
- Fig. 23. Patte antérieure une par sa face externo et très grossie. Les lettres de renvoi de cette planche sont ici les mêmes que pour la planche 11.
- Fig. 21. La même, vue par sa face interne.
- Fig. 2c. Main isolée et privée de pouce, vue par sa face externe.
- Fig. 2D. Pouce isolé.
- Fig. 2<sup>F</sup>. Main vue par sa face interne et montrant les détails de la cavité articulaire du pouce.
- Fig. 2<sup>G</sup>. Main vue par sa face postérieure, montrant le bord inférieur qui est droit et ne se recourbe pas en dedans.

Toutes ces figures, à l'exception de la fig. 2, sont très grossies

# PLANCHE 13.

- Fig. 1. Callianassa Fanjasi de la craio supérieure de Maëstricht. La grosse pluce est vue par sa face externe, la petite par sa face interne.
- Fig. t<sup>A</sup>. La même retournée. La grosse pince présente sa face interne et la petite sa face externe.
- Fig. 2. Callianassa Prisca du calcaire grossier du département de l'Eure. Pince vue par sa face externe.
- Fig. 24. La même vue par sa face interne.
- Fig. 3. Callianassa orientalis. Main vue par sa face intorne.
- Fig. 3<sup>A</sup>. La même, vue en dedans.
- Fig. 3<sup>B</sup>. La même, privée de pouce et vue en dessus, de façon à montrer la disposition des deux crêtes de l'index
- Fig. 3<sup>b</sup>. Avant-bras vu en dehors.
- Fig. 3<sup>c</sup>. Le même, vu en dedans et montrant le cadre que devait occuper la pièce complémentaire.
- Fig. 4. Callianassa Desmarestiana du calcaire moellon des environs de Montpellier. Main privée de pouce et vue en dehors.
- Fig. 43. La même, vue en dedans.

## PLANCHE 14.

- Fig. 1. Callianassa Archiaei du terrain crétacé. Échantillon montrant le corps de l'animal et les deux pinces.
- Fig. 14. Corps du même, redressé et vu par sa face supérieure.
- Fig. 1<sup>B</sup>. Pince de la même espèce, de la craie do Villedieu, vue en dehors.
- Fig. 1c. La même, vue en dedans.
- Fig. 1<sup>b</sup>. Petite main de la même espèce.
- Fig. 1<sup>E</sup>. Pince de la même provenant de Montdragon et vue en dehors.

Fig. 1<sup>F</sup>. La même, vue en dedans.

Fig. 16. Petite main de la même espèce.

Fig. 4. Callianassa antiqua du terrain crétacé de Silésie. Échantillon montrant le corps et la grosse pince.

Fig. 24. Corps du même, redressé et vu par sa fâce supérieure.

Fig. 2<sup>B</sup>. Pinces de la même espèce.

Ces trois figures ont été copiées dans l'ouvrage de Geinitz.

Fig. 3. Callianassa Michelotti du terrain miocène de la collino de Turin. Main vue en dehors.

Fig. 34. La même, vue en dedans.

Fig. 4. Callianassa Sismondai du terrain miocène de la colline de Turin. Main vue par sa face externe.

Fig. 5. Callianassa cenomaniensis des grès verts du Maine. Pince vue en dehors.

Fig. 54. Pince de la même espèce vue en dedans.

#### PLANCHE 15.

Fig. 1. Thalassina Emeryi, de la Nouvelle-Hollande. Portion antérieure de la carapace, montrant le rostre.

Fig. 1<sup>Δ</sup>. Le même échantillon vu de côté, montrant la carapace et l'abdomen reployé.

Fig. 1B. Le même, vu en dessons.

Ces figures ont été copiées sur celles de M. Bell (Quaterly journ. of the Geolog. Soc., 1845, t. 1, p. 93).

Fig. 2. Callianassa affinis, du calcaire grossier. Main privée de pouce, de grandeur naturelle et vue par sa face externe.

Fig. 24. La même, grossie et vue en dehors.

Fig. 2<sup>B</sup>. La même, vue en dedans.

Fig. 3. Pouce de la Callianassa prisca, de Port-Brehé (Manche), vu en dehors.

Fig. 34. Le même, vu en dedans.

Fig. 3<sup>B</sup>. Pouce de la même espèce de Gourbeville (Manche), vu en dehors.

Fig. 3<sup>c</sup>. Le même, vu en dedans.

Fig. 3<sup>D</sup>. Pouce et index de la *Callianassa prisca*, du calcaire grossier de Parnes, vus en dehors.

Fig. 3<sup>E</sup> Les mêmes, vus en dedans.

Fig. 4. Callianassa antiqua, du terrain crétacé d'Allemagne.

Cette figure a été copiée dans le mémoire de M. Rœmer (Die Versteinerungen des Norddeutschen Kreidegebirges, 4841, pl. XVI, fig. 25).

Fig. 5. Callianassa? suprajurensis du Jura blanc d'Allemagne.

Fig. 54. La même espèce.

Ces deux figures out été copiées dans l'ouvrage de M. Quenstedst (Handsbuch der Petrefactenkunde, 1851, pl. 20, fig. 8 et 9).

## IV ALPHONSE MILNE EDWARDS. - THALASSINIENS FOSSILES.

- Fig. 6. Gebia ? obscura. Figure copiée dans l'ouvrage de M. H. de Meyer.
- Fig. 7 Pince que Robineau Desvoidy rapporte au genre Gébie, sous le nom de Gebia Munsteri.
- Fig. 7<sup>A</sup>. La même, vue en dehors
- Fig. 7<sup>t</sup>. La même, grossie pour montrer les détails du pouce.

Ces figures, 7<sup>a</sup> et 7<sup>B</sup>, ont été copiées dans le mémoire de Robineau Desvoidy (Ann. de la Societé entemol. de France, 2° série, t. VII, pl. 5, tig. 17).

Fig. 8. Fragment d'antenne d'un Astacus que Robineau Desvoidy avait pris pour une main de Thalassine.

Fig. 8<sup>4</sup>. Le même, d'après la figure que Robineau Desvoidy en a donnée (*loc. cit.*, pl. 5, fig. 46).

Fig. 9. Fragment de pince que Robineau Desvoidy a rapporté au genre Axia, sous le nom d'A. cylindrica.

Fig. 10. Fragment de pince rapporté par le même auteur au genre Gebia, sous le nom de G. Meyeri (loc. cit., pl. 5, fig. 19).

Fig. 11. Fragment indéterminable rapporté par le même auteur au genre Gebia, sous le nom de G. digituta.

Fig. 11<sup>a</sup>. Fragment de la même espèce. (Loc. cit., pl. 5, fig. 18.)

## PLANCHE 16.

Pattes de divers Thalassiniens et Pagures vivants, données comme terme de comparaison pour la distinction des genres fossiles.

Fig. 1. Callianassa uncinata, espèce vivant sur les côtes du Chili. Pince vue en dehors.

Fig. 2. Callianassa chilensis de la même localité. Face interne de la pince

Fig. 24. Face externe de la même.

Fig. 3. Callianidea typa, de la Nouvelle-Irlande. Pince vue en dehors.

Fig. 3<sup>a</sup>. La même, vue par sa face interne.

Fig. 4. Gebia littoralis de la Méditerranée. Pince vue en dehors.

Fig. 44. La même, vue en dedans.

Fig. 5. Axia stirynchus de nos côtes. Pince vue en dehors.

Fig 54. La même, vue en dedans.

Fig. 3<sup>B</sup>. Petite pince de la même espèce.

Fig. 6. Thalassina Scorpionoides des côtes du Chili. Pince vue en dedans.

Fig. 6a. La même, vue en dehors.

Fig. 7. Pagurus Bernhardus de nos côtes. Pince vue en dehors.

Fig. 74. La même, vue en dedans.

Fig. 7<sup>B</sup>. La même, vue par sa face inferieure.

Fig. 7c. La même, vue par sa face supérieure.

I South certain viants of Certain Septain to.

| e. |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |





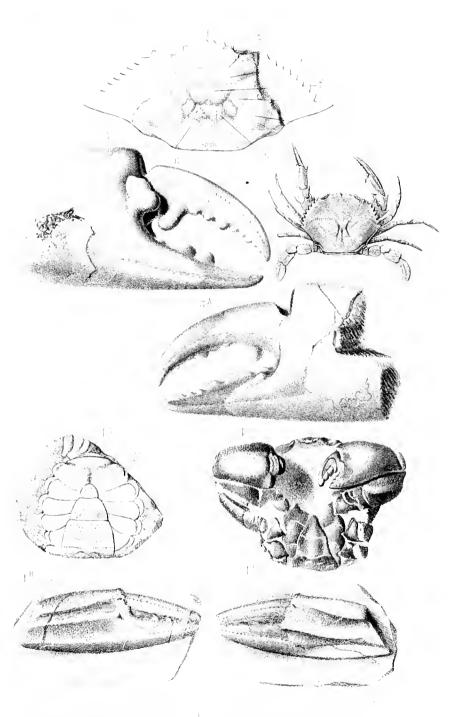

Mepl i grami, ali

4 Seville Michelmo





Neptunus Monspelliensis

 $V(x_0,x_0) \in \{-\alpha,x_0,\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-1}^{(n)},\dots,x_{n-$ 



A Nepturus Vicentinus 2 A Arenatus 3 Recessor Butter

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



1 Enoplonetus Armatus . 2 Neptunus Granulatus



Carrenue Perumanne



1 Psammocarcinus Hericarti. 2. Portunites Incerta.

| 1 \$ 7 |  |  |    |
|--------|--|--|----|
|        |  |  |    |
|        |  |  |    |
|        |  |  |    |
|        |  |  |    |
|        |  |  |    |
|        |  |  | ., |
|        |  |  |    |
|        |  |  |    |
|        |  |  |    |



Psemmerarenus Kernearte

|  |  |  | a. |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |

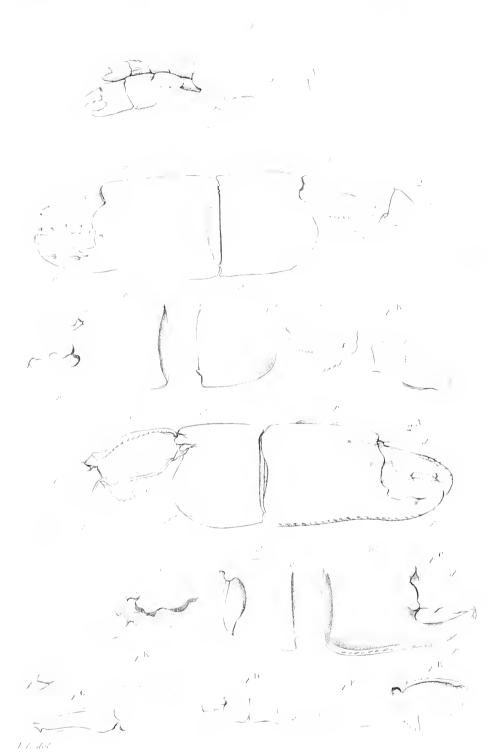

Callianassa Heberti

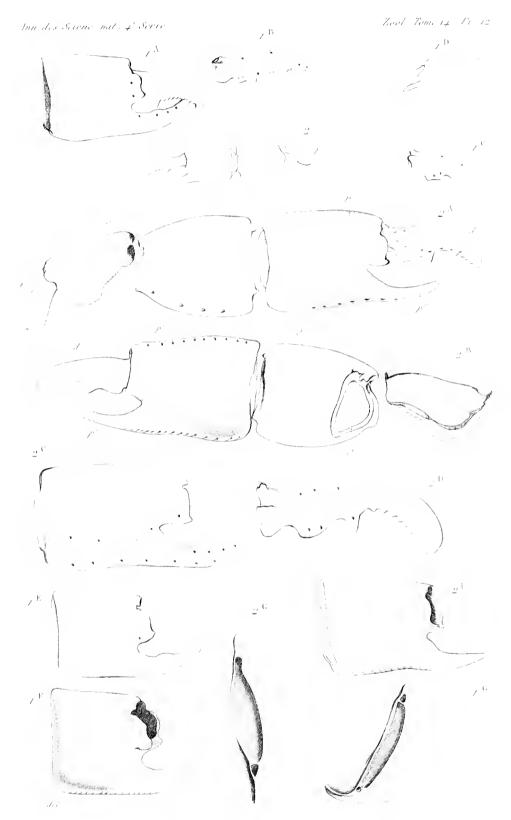

1 Callianassa Heberti 2 C macrodactyla

| * |   |          |
|---|---|----------|
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   | <b>₹</b> |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   | 4 |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |



1 Callinnassa Fagues (2 C prisen 3 C orientalis 4 C Posterio nova.





z Callranassa Archiaci (2 Cantiguo) 3 C Michelotti (4 C. Sismondai 5 C. Cenomemenses



1 Thalassana Emergi . 2 Callianassa ajjims . 3 C.Person . 4 C. antiqua . 5 C.P. supranuensis

| to the second se |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |



A contract of the second second

| ,   |   |  |  |   |
|-----|---|--|--|---|
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     | • |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
| 2.3 |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  | - |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |
|     |   |  |  |   |







